

Initiatives: 11 pages d'affres d'amplois



MERCREDI 23 MARS 1994

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MERY - DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI

L'envoi de missiles américains en Corée du Sud

## Les Etats-Unis lancent un sérieux avertissement au régime de Pyongyang Tension nucléaire

A tension monte à nouveau dans la péninsule coréenne. L'obstination de la Corée du Nord à bloquer l'inspection prévue - de ses installations nucléaires a conduit, lundi 21 mars, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations unies, et le président Clinton à confir-mer sa décision d'envoyer des missiles anti-missiles Patriot à

CINQUANTIÈME ANNÉE - Nº 15287 - 7 F

La politique de modération adoptée par les Etats-Unis, mais aussi et surtout par le Japon et la Corée du Sud, a abouti, comme l'a reconnu le secréta d'Etat américain, Warren Christopher, à une «impasse». Non seulement le régime du vieux maréchal Kim Il-sung n'a pas accepté d'ouvrir totalement ses centres nucléaires aux inspecteurs de l'AIEA, mais il menace désormais de « répondre à la guerre par la guerre».

UTILISANT cette langue de bois ornée héritée du stalinisme et du maoîsme et qu'il est désormais le seul au monde à cultiver encore, Pyongyang a repris ses imprécations tous azimuts. S'en prenent à la «perfidie » et à l'«entêtement» de Washington, qui « risque de conduire de nouveau toute la nation au bord de la guerre», il a annoncé qu'il n'autoriserait plus les inspections de l'AIEA et réaffirmé sa menace de se reti-rer du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

A peine un mois après l'accord du 15 février entre poir a cédé la place à l'inquié-tude. La conciliation n'est pas parvenue à faire plier un régime aul s'emploie, pour survivre, à se doter de l'arme suprême et à vendre au plus offrant sa technologie balistique. Les Sud-Coréens et les Japonais, qui n'avaient cessé de se démar-quer des Américains en prinant la patience, manifestent désormais ouvertement leurs craintes. Le ministre sud-coréen des affaires étrangères a décidé de rester à Sécul, au lieu d'accompagner son président dans sa visite officielle à Tokyo.

SEULE la Chine continue à jouer de ses bonnes relations avec Pvonovano comme d'un atout dans ses marchandages avec Tokyo et surtout Washington. Tout le monde connaît les liens qui unissent Pyongyang à Pékin, même si les Chinois ne cachent pas l'inquiétude que suscite l'imprévisibilité du régime « frère » voisin. Mais Pékin mène aussi sa propre politique de puissance et pourrait mettre son veto à une condam-nation de la Corée du Nord.

Le Conseil de sécurité a voulu toutefois offrir à Pyongyang le temps de la réflexion. Il s'est laissé jusqu'au début de la semaine prochaine avant d'engager un débat sur une affaire ugée « sérieuse ». Américains, Britanniques, Français et Russes préparent un projet de résolution demandant à la Corée du Nord de respecter sa parole. Mais Pyongyang n'est-il pas trop engagé dans sa folle stratégie de la tension pour pouvoir - encore - saisir la perche qui lui est tendue?

Les Etats-Unis vont envoyer des missiles Patriot en Corée du Sud, a annoncé, lundi 21 mars, le président Clinton. Cette décision intervient alors que le Conseil de sécurité des Nations unies a été saisi par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Cette dernière s'est plainte que ses enquêteurs aient été empêchés d'inspecter les sites nucléaires nord-coréens. En représailles, Pyongyang a décidé de ne plus autoriser de nouvelles inspections internationales

Deerfield-Beach (Floride), que les États-Unis déploieront des missiles anti missiles Patriot en Corée du Sud, où ils entretiennent trente-cinq mille cinq cents Gl. Le président américain a expliqué qu'il s'agissait d'une mesure « défensive », en raison de la tension croissante entre les deux Corées, et que, du reste, Séoul en avait fait la demande. Ces missiles, qui sont du même type que ceux utilisés par la coali-tion anti-Saddam Hussein durant la guerre du Golfe, devraient être sur place avant quarante-cinq jours. M. Clinton a, en outre, réaffirmé, dans une lettre au président sud-coréen Kim Young-sam, l'engagement de Washington à défendre Séoul en cas d'agression par son voisin du Nord, soulignant qu'il considérerait toute invasion de la Corée du Sud comme une attaque dirigée contre le territoire des Etats-Unis.

Depuis 1991, les Occidentaux - les Américains, surtout, mais aussi leurs alliés

Bill Clinton a annoncé, lundi 21 mars, à en Asie-Pacifique d'abord, au Proche-Orient ensuite - sont perplexes devant les efforts de la Corée du Nord pour se battr une défense balistico-nucléaire qui lui soit propre et pour, le cas échéant, en exporter la technologie, au risque d'ajouter encore à la prolifération.

La Corée du Nord dispose, sur son site nucléaire de Yongbyon, de réacteurs capables de produire du plutonium à usage militaire (le Monde du 20 janvier). Les Nord-Coréens trainent les pieds depuis 1992 à propos d'une inspection, sur place et en continu, de leurs installations par des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne. Ils menacent même de dénoncer le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) qu'ils ont signé en 1985. Les gouverneurs de l'AEIA ont saisi le Conseil de sécurité des Nations unies du dossier.

JACQUES ISNARD Lire la suite page 5

# Le syndrome marseillais

Bernard Tapie peut-il devenir la figure de proue d'une ville qui se sent abandonnée par Paris?

de notre envoyé spécial

Au fil de l'eau, porte 4, à la Calade, dans la lumière et le turquoise, le gravier crisse chaque matin. Des hommes, des femmes font les cem pas. «La paie du 15 au 28 sera versée», annonce la délégué devant des ateliers fermés. Sans soutagement ni colère, les collègues se disent : «A demain (» L'usine, Sud-Marine, spécialisée dans la construction off-shore et la réparation navale, aujourd'hui en liquidation judiciaire (1), vit ainsi son demier train-train.

Christian Palazon, un diéséliste de trente-neuf ans, regagne sa voiture en disant : « lls veulent nous tuer, mais ce serait bien s'ils venaient nous voir avant de nous tuer. » il regarde les collines et cligne des yeux devant le golfe, la mer, es entrepôts du port à perte d'horizon, ells n'arriveront jamais à nous acheter le soleil. Chez nous, le soleil, il nous sert à travailler. » Christian Palazon regagne son petit pavillon. Il va retrouver sa femme, ses trois enfants, attendre una des der nières feuilles de paye - « 7 600 francs par mois» – et remâcher les mêmes mots : « Ca ne peut plus durer. Là-haut, ils nous lachent. Ici, les politiques ne sont pas pris au sérieux.» C'est la «famille», ejoute-t-il avec une pointe de dégoût.

A Marseille, dans les cafés et les diners, les bureaux et les QG électoraux. que eça ne peut plus durers. Au troi-

des Flaments, Aladda Berrebouh, cinquante ans, connue comme «Madame Berrebouh», confie qu'elle avait eu de l'espoir, «autrefois». Bien sûr, cela fait vingt-deux ans qu'elle vit dans la cité et. parce qu'elle est modeste, elle ne dira pas que c'est en partie grâce à elle que beaucoup de choses, ici, ont changé. Il fallait la voir au moment de la Marche des beurs, en 1984. «C'est elle qui a appris aux petits à se défendre, à s'organiser», se souvient une ancienne militante. La voir prendre la tête d'un cortège de mères qui, après une bavure policière, étaient parties des quartiers nord pour aller crier sur le Vieux Port sous les fenêtres de l'hôtel de ville ; l'entendre par ier, apparemment douce et calme, et piquer un de ces coups de colère qui avaient sidére un certain Gaston Def ferre... « Je suis comme ca, s'excuse t-elle en souriant. On me l'a souvent dit « Vous qui semblez si paisible... »

sième étage du bâtiment 6 de la cité

«Medame Berrebouh», Pasionaria tranquille du quartier, assez habile et révoltée. pour, en ces temps d'effervescence, lutter et obtenir une école, un centre social, des activités; anfin, une cité réhabilitée. DOMINIQUE LE GUILLEDOUX

(1) Mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 1994, Sud-Marine comptant près d'un millier de salariès et faisait travailler mille cinq cents

#### L'Afrique entravée Algérie : agression contre la presse

M M IPLOUTE

Des cambriolages montés de toutes pièces

par des gendarmes parisiens

de Paris sont gravement mises en cause : il est établi qu'elle a monté de toutes pièces un cambriolage à Mondeville (Essonne) avec le concours de l'un de ses indicateurs. Ce montage, qui ne

serait pas le seul, jette le discrédit sur la plus prestigieuse des unités de police judiciaire de la gendermerie, qui s'était notarn-ment distinguée lors de la traque de Paul Touvier. Le commen-

dant Yves Daumur, numéro deux de cette section à l'époque des

Les retraités participeraient au financement

de l'allocation-dépendance

cation spécifique versée en nature et financée par l'augmentation des cotisations maladie des retraités, ce qui suscite l'opposition

des syndicats. Soucieux d'inverser une courbe de la natalité

«inquiétante», le ministre des affaires sociales a confirmé l'attribution de l'allocation parentale d'éducation dès la naissance du

Simone Veil présentera, à la session parlementaire de printemps, deux projets de loi destinés à financer, d'une part, la prise en charge des personnes âgées dépendantes et, d'autre part, à relancer la politique familiale. En ce qui concerne les personnes âgées dépendantes, le gouvernement envisage de créer une alto-

faits, a été discrètement sanctionné.

Les méthodes de la section de recherches de la gendarmerie

Au sud du Sahara, les réformes économiques se heurtent à la corruption et à la faillite des États

le 12 janvier 1994, sous la pression conjointe du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de la France, de dévaluer de 50 % le franc CFA, les treize pays de la zone en gèrent les conséquences. Tous les gouvernements ont envoyé ces dernières semaines au directeur général du Fonds, Michel Camdessus, une lettre d'intention dans laquelle figure le pro-gramme économique détaillé qu'ils se proposent d'appliquer.

Ce document est capital. Approuvé par le FMI, il ouvre la voie à l'octroi de prêts par les bailleurs de fonds internationaux et permet de rééchelonner les dettes publiques et privées. C'est ce qui se passe avec la Côted'Ivoire, le poids lourd de l'Afrique occidentale. Le gouvernement ivoirien devait signer, mardi 22 mars, un accord pour le

tion du franc CFA suit son cours publique avec le Club de Paris. alors même qu'il a baissé les dans les semaines à venir.

> Le calendrier est donc respecté. Ce n'est pas le seul point positif. Le plus étonnant est l'étrange sérénité qui prévaut dans les pays africains de la zone franc. Sans doute des manifestations violentes ont-elles eu lieu ici et là au lendemain de la dévaluation. Elles ont été d'une ampleur limitée. Surtout, ni la Côte d'Ivoire ni le Cameroun, les deux pays phares, ne sont à seu et à sang. Dans ces deux capitales, les populations sont restées apa-

Un tel comportement est d'autant plus étonnant que la dévaluation est venue se greffer sur une situation quotidienne douloureuse. Exemple caricatural, celui du Cameroun où un État fantomatique - le gouvernement ne se réunit pratiquement plus éprouve le plus grand mal à

La mécanique de la dévalua- rééchelonnement de sa dette payer ses fonctionnaires civils fet camerounais est aujourd'hui moins bien payé que le sergent qui le garde.

> Est-ce que ce calme inespéré signifie que le bien-fondé de la dévaluation n'est remis en question par personne et qu'il suffit d'en attendre les fruits : relance de la croissance économique, remise à flots des finances publiques ? C'est ce que veulent croire nombre de ceux qui en furent les plus chauds partisans au sein du FMI et de la Banque mondiale.

La réalité oblige à être plus prudent. Au-delà des chiffres, la réussite de la dévaluation repose avant tout sur le retour d'un État assurant son rôle dans les pays de

> JEAN-PIERRE TUQUOI Lire la suite page 18 et nos informations pages 18 et 19



**QUEFFÉLEC** Disparue dans la nuit Roman "Son plus beau roman, plus beau même que l*e Charme noir".* Pierre Lepape, Le Monde <u>Grasset</u>

A L'ÉTRANGER : Merce, 8 DH; Tunisia, 850 m; Alemagne, 3 DM; Autriche, 25 ATS; Belgique, 45 FB; Canada, 2,25 \$ CAN; Amilias-Réunion, 9 F; Côte-d'Ivoire, 580 F CFA; Danemark, 14 KRD; Espagne, 190 PTA; G.-8., 95 p.; Grèce, 280 DR; Irlande, 1,30 £; Italia, 2 400 L; Luxembourg, 46 FL; Norvège, 14 KRN; Pays-Bas, 3 FL; Portugal Cont., 190 PTE; Sénégal, 550 F CFA; Subde, 15 KRS; Suisse, 2 FS; USA (NY), 2 \$; USA (others), 2,50 \$.

1 311 : Georges Vallier ( 1 220 : Michel Cottet, b Maurice Guillon, FN, 115 1. 3 642: A. 38.63 %; E Raymond Bouvier 5. [1] sen., 1 315 (61.4163). L. 15 749 A. 39.77 3, E. Raymond Mudry dis Raymond Mudry div.

Michel Meylan div.

1 108; Gilles Maistre Vin.

Roger Clamote PS, 680-e.

Rubin-Delanch div. div.

Modeste Rigot, PC, cm, 15 1.9611. A. 45.02 %.E. Michel Charlet 1722; RPR to 1722; Rene Secretary RPR to 154; Rene Secretary RPR to 1510; Florest Deblanc RPR 487; Christophe Prudhome 1206; Ivano Chirardini, ed.  $L_{i} \leq 44 \frac{1}{L_{i}} \frac{\mathcal{A}_{i} + 42 \mathcal{H}_{i}}{42 \mathcal{H}_{i}} \frac{\mathcal{A}_{i}}{\mathcal{A}_{i}} \frac{$ Bernard Pellarin, Cs. 201 sen., pres. c e., m. 1 511619 L. 10 528 1 4 4 5 5: Ei Marc Francina 2.5. RPI c.m., 3.451 Francis Real sout. UDF 1.322 Peaul div. S. Sout. PS. 1255 Or Ervais. FN 250 Secanet Verts, 643 Marrial Dames. L. 12 90.1. 4. 24.58 4. E. Camille Beauguier, 24 R Camme beauguer 24 Rr
3 550 Robert Comet Rr
2 051 Poetro Comet Rr
George, Chapus PC, 201
Marc Charter on d. Mg Salianches HAUTE-SAYDE dette Ge lers FR Science Diene Star Cle I LOLPE r∷:iDF-nad\_cu 73,28 E. 5 050 - .:: S. UDF-REELU mailions de citoyens. Pests et vous, et rous.

deiler des zirogen. Margienne

# Non à un procès-spectacle!

**TOUVIER** 

La condamnation à mort d'Ivan Demjanjuk, suivie de son acquittement en 1993, « au bénéfice du doute », par la Cour suprême israélienne, ne saurait être utilisée pour jeter le discrédit sur la mise en jugement des responsables de l'extermination des juifs. Elle doit servir d'avertissement contre tout procès-spectacle.

par Yoram Sheftel

VEC un retard de près de cinquante ans vient de s'ouvrir le procès de Paul Touvier. Nombreux sont ceux qui, en France et hors de France, s'opposaient à la tenue même d'un tel procès. La plupart de ces opposants sont des antisémites fieffés, dont le seul objectif vise à empêcher que des criminels nazis ayant pris part à l'extermination de six millions de juifs soient jugés. Leur opposition, même s'ils ne le disent pas à haute voix, découle de l'interprétation qu'ils font de ce crime monstrueux. lequel n'est pas à leurs yeux un crime mais une mission sacrée.

Toutefois, il existe aussi un certain nombre d'opposants au procès dont les réticences sont sincères. Ceux-là craignent qu'une action judiciaire, cinquante ans après les faits, ne permette pas un exercice correct de la justice. Disons au préalable que tout procès dans lequel le risque n'est pas trop élevé de voir l'accusé condamné sur la base de preuves infondées est un procès équitable. De plus, la marche du temps n'altère nullement la capacité de l'accusé de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés.

Les opposants aux procès s'appuient, entre autres, sur celui qui fut intenté à John Ivan Demjanjuk à Jérusalem, pendant cinq à six ans, et qui a trouvé sa conclusion le 29 juillet 1993 dans l'arrêt rendu à l'unanimité par les cinq juges de la Cour suprême israélienne, lavant Demjanjuk de l'accusation d'avoir été l'un des deux Ukrainiens, — connu sous le nom d'x Ivan le terrible » —, qui actionnaient le dispositif des chambres à gaz du camp d'extermination de Treblinka.

C'est justement en tant que défenseur de John Demjanjuk

lade de Rillieux-la-Pape.

tout au long de son procès que j'estime pleinement justifié et moralement nécessaire le procès de tous ceux dont il est établi per des preuves solides et certaines qu'ils ont pris une part – grande ou petite – au massacre de millions de juifs en plein cœur de l'Europe.

Le procès Demjanjuk n'était pas, quant à lui, un procès équitable, il était avant tout conçu comme un procès-spectacle. Et c'est à cause de ce caractère de procès-spectacle que l'accusé fut, à l'issue des débats en première instance, destiné à la potence. Le tribunal qui l'avait condamné à mort avait prononcé ce jugement, ainsi qu'on peut le lire dans les attendus, « sens difficulté ni hésitation », et cela bien que l'unique preuve ait été une série d'identification de photographies « extrêmement allusive et dépourvue de toute valeur probatoire », faite par des survi-vants de Treblinka – procédure douteuse effectuée plus de trente-cinq ans après la date des crimes d'« Ivan le terrible » I

#### Le crime le plus monstrueux

Bien plus, comme Dreyfus avant lui, Demjanjuk fut contraint, en Israēl, de faire la preuve de son innocence et d'écarter le moindre doute, pour faire annuler sa condamnation en appel. Cela n'aurait pas été possible sans l'effondrement inattendu du régime soviétique et l'ouverture des archives du KGB. Dans ces archives, on s'en souvient, furent trouvées quatre-vingts fiches concernant des gardes ukrainiens (supplétifs des SS) de Treblinka, qui prouvaient de façon irréfutable qu'alvan le ter-rible » s'appelait en réslité Ivan Marchenko et non Ivan Demjanjuk. Dès lors, il devint parfaitement évident qu'il eût mieux valu que ce procès Demjanjuk n'eût jamais eu lieu. On aurait pu cependant parvenir à cette conclusion avant même la découverte de ces preuves.

Toute personne sensée conviendra que les procès de criminels nazis ne doivent pas être menés dans les conditions douteuses qui furent celles du procès Demjanjuk. Et du même coup, on ne pourra pas non plus soutenir sérieusement la thèse selon laquelle, aujour-

serait impossible de rassembler contre des criminels nazis un faisceau de preuves solides, fondées sur autre chose que des identifications et des témoignages contestables. De l'expérience que j'ai accumulée au cours de ce qui fut appelé l'«affaire Demianjuk» je tire au contraire la conviction qu'aujourd'hui - et dans de nombreux cas - il est parfaitement possible de constituer ce faisceau de preuves, par un recoupement professionnel, crédible et convaincant de documents authentiques d'une part, et en utilisant des témoignages éma-

nant de personnes soumises

aux examens ridoureux qui sont

de mise dans tout procès crimi-

L'extermination de millions de

nel, d'autre part.

juifs, simplement parce qu'ils étaient juifs, au milieu des sévices les plus atroces, jusqu'à leur asphyxie dans les chambres à gaz, jusqu'à la profanation de leurs dépouilles après leur massacre, est le crime le plus monstrueux et le plus abject de l'histoire de l'humanité. Un procès-spectacle aussi scandaleux que celui de Demjanjuk ne saurait en aucune façon être utilisé comme prétexte pour jeter le discrédit sur tous les procès de criminels nazis. Le temps ne diminue pas la portée de crimes de cette dimension, et par conséquent on ne saurait se prévaloir de l'éloignement des faits pour ne pas traduire en jugement ceux de ces criminels dont il est actuellement possible de prouver la culpabilité.

(Traduit de l'hébreu par Nicolas Weill.)

> Yoram Sheftel fut l'avocat d'Ivan Demjanjuk, condamné à mort pour sa participation présumée à la «solution finale» au camp de Treblinka, puis acquitté par la Cour suprême israéllenne.

Rectificatif. – A la suite d'une correction malencontreuse, nous avons donné au commandant d'Auschwitz, dans l'article d'Annette Wieviorka, « La mémoire du génocide » (le Monde du 18 mars), le nom de Rudolf Hess. Il s'agissait de son quasi-homonyme Rudolf Hoess.

**PARTIS** 

# Conte d'un financement ordinaire

Selon l'un des avocats de Michel Noir, les critiques portées contre le maire de Lyon pour les méthodes de financement de son action politique risquent de mettre en cause le droit d'association.

par Michel Guénaire

ES questions que soulève le financement de l'activité manurement de l'activité politique de Michel Noir sont de trois ordres. Des subventions pouvaient-elles être versées par une collectivité locale à un groupe d'élus? Des associations pouvaient-elles recevoir des dons anonymes ou des libéralités? Dens quelles conditions les associations peuvent-elles utiliser les fonds mis à leur disposition?

Ces trois questions mettent en cause le financament de l'action politique. Sans esprit de polémique, et avec raison gardée, il faut y répondre. Y répondre, pour contribuer aujourd'hui à éclairer la vérité des rapports entre l'argent et la politique.

1. Les aides aux groupes d'élus ne sont pas illégales.

Michel Noir, élu maire de Lyon en 1989, a pris l'initiative de soumettre au conseil municipal de la ville de Lyon le vote de subventions aux groupes d'élus. Cette initiative s'inspirait du principe du financement public de l'activité politique, qui allait être consacré l'année suivante par la loi du 15 janvier 1990.

Catte initative a été approuvée à l'unanimité par le conseil municipal, a bénéficié à tous les groupes d'élus municipaux, et les élus ont utilisé les sommes remises selon des décisions qu'ils ont arrêtées eux-mêmes. S'agit-il de faire un procès personnel ou un procès collectif du principe du versement de ces sommes et des modelités de leur utilisation?

La délibération du conseil municipal serait illégale selon un jugement du tribunal administratif de Lyon. En vérité le tribunal administratif de Lyon a eu à se prononcer sur deux recours : l'un dirigé contre la délibération du conseil municipal votant des subventions aux groupes d'élus municipaux, l'autre dirigé contre une délibération de la Communauté urbaine de Lyon adoptant le même principe au profit des élus communautaires,

Or le Conseil d'Etat a, dans un arrêt en date du 6 décembre 1993, examinant le jugement du

de l'Académie française

BERTRAND POIROT-DELPECH

tribunal administratif concernant la communauté urbaine de Lyon considéré qu'étaient légales les subventions versées aux élus, dès lors qu'elles ne consistent pas dans le versement d'indemnités supplémentaires à ceux-ci, et se bornent à doter les groupes d'élus de moyens d'action. Le Conseil d'Etat devrait selon toute vraisemblance sulvre sa jurisprudence et annuler le jugement du tribunal administratif concernant la ville de Lyon.

La possibilité d'accorder une aide aux groupes d'élus a d'ailleurs été depuis consacrée par une disposition de la loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions.

Au surplus, de nombreuses collectivités locales accordent de telles aldes aujourd'hui. A titre d'exemple, la commission permanente du conseil régional Rhône-Alpes a adopté, le 23 décembre 1993, un rapport sur le fonctionnement de son assemblée prévoyant le versement aux groupes d'élus d'une subvention annuelle qui comprend une somme forfaitaire et une allocation proportionnelle au nombre des adhérents. Les subventions versées par la ville de Lyon aux groupes d'élus municipaux n'étaient donc pas

#### La liberté des dons anonymes

2. Les partis politiques peuvent

toujours recevoir des libéralités.

L'idée semble communément admise aujourd'hui que les partis politiques ne pourraient plus recevoir de dons anonymes ou de libéralités depuis la loi du 15 janvier 1990 encadrant leur financement, il n'en est rien. La loi réglemente les dons des seules personnes identifiées aux partis. Les partis peuvent donc toujours recevoir des dons des personnes non identifiées.

Les deux contraintes auxquelles sont soumis les dons des per-sonnes identifiées, la nécessité du recours à un mandataire financier et la limitation par des seuils maximum annuels, ne sont pas en effet applicables aux dons anonymes. L'article 11-8 de la loi, qui fixe la première de ces contraintes, ne traite que des dons des seules personnes identifiées, en disposant : « Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui a désigné un mandataire financier ne beut recevoir des dons de personnes identifiées que par l'intermédiaire de cette association ou de son mandataire. » L'article 11-4, qui institue la seconde de ces contraintes, vise également explicitement les seuls « dons consentis par des personnes

dûment identifiées».

De plus, la circulaire d'application du texte de loi publiée par le
ministère de l'intérieur, reconnaît
que «[le parti ou groupement
politique] reste autonsé à recevoir
des dons manuels de la part de
personnes physiques» et
« conserve la possibilité de
recueillir des dons de personnes

physiques non identifiées».

Le sens de cette liberté sauvegardée des dons anonymes peut
s'expliquer par la faculté reconnue à toute association régulièrement déclarée, dont les partis
politiques qui sont généralement
constitués en association, de
recevoir des dons manuels,
comme le reconnaît expressément une des lois fondamentales
de notre Etat de droit : la loi du
1 juillet 1901 relative aux
contrats d'association.

En effet, aux termes de l'article 6 de cette loi : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale (...) recevoir des dons manuels. » Les dons manuels se caractérisent par la remise de tout objet de la main à la main. La législation spécifique sur le financement des partis politiques ne contredit pas la législation générale sur le fonctionnement des associations de la loi de 1901. D'un point de vue de stricte interprétation juridique, il ne pouvait en être autrement quand on sait la place particulière qu'occupe le texte de la loi du 1 " juillet 1901.

Les associations ayant concouru à l'activité politique de Michel Noir, comme d'une manière générale tous les partis politiques, peuvent toujours recevoir des libéralités.

oir des libéralités. 3° Toute association doit utili-

ser ses fonds conformément à son objet.

100

100

ند حاد،

4 7 4 7

والأكراب والمناه المتحصيص والمساورين

er et jiden ja vari

الجالة البلاطية ومراؤم

Sec. 25.

14 600

water to

المستوكة وراني الرابط الرا

4

- 50 Sept. 6.

Synce #

्रिक्त ह

يحارها كابدر

T. 44

. Little .

الوالم المناسب

्रव 🖓

----

a engles com

 $x_1 = x_2 = x_2 = x_1 + x_2 + x_3 = x_1$ 

4.5

and the second

3. 4

. . . . . . . . . . .

59 15

Trive

-1 s 12x 2

4 2 22

11. 4. 2.49

جيه جايه من

in the service was a service.

更多

The state of the same

. · · = · · · · · #-- ·

Selon un principe s'appliquant à toute structure sociale, une association doit engager des dépenses conformément à son objet social. C'est quand ils engagent une dépense non conformément à cet objet que les dirigeants d'une association commettent un abus de

Cependant, dès lors que des associations ont des objets voisins ou poursuivent des intérâts complémentaires, la qualification d'abus de confiance est à réinterprêter. Le juge pénal a considéré que dans le cas d'un groupe de sociétés commerciales, les éléments juridiques constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, traduction de l'abus de confiance pour les sociétés commerciales, sont à écarter. Les dirigeants du groupe ont alors des intérâts dans l'ensemble des sociétés, et c'est l'intérêt du groupe qui se substitue à l'intérêt propre de chaque société.

Dans le cas d'espèce, les élus soutenant Michel Noir, réunis dans l'association Ensemble Lyon pouvaient donc légitimement apporter une contribution à l'association J'aime Lyon, support de leur campagne électorale. L'action à laquelle devaient contribuer les élus municipaux était bien celle à laquelle avaient contribué les candidats. Les élus succédaient bien aux candidats.

aux candidats.

Quant aux deux autres versements d'Ensemble Lyon à l'association Nouvelle démocratie ils ont consisté en une participation aux frais de structure et de personnel de celle-ci, qui l'hébergeaft dans ses locaux lyonnais. Les deux locataires d'un appartement en partagent bien le loyer. Rien d'illégal au total dans tout cela.

Ce qui pourrait être reproché à Michel Noir c'est en fait d'avoir créé trop d'associations. Il n'a eu pourtant que le souci d'encadrer, à chaque fois qu'il lançait une action politique, celle-ci dans une association. N'a-t-il pas ainsi préfiguré les activilles associations de financement électoral en créant J'aime Lyon pour la campagne municipale de 1989? N'a-t-il pas procédé de la logique de création d'un parti en créant, après la Rénovation du printemps de la même année, le mouvement Nouvelle démocratie?

La contrepartie en est, rétrospectivement, la pléthore de comptabilités écrites. Mais où est le mal?

Il faut faire attention de ne pas aller au-delà d'une juste mesure dans les critiques qui sont faites au financement d'une action politique, celle de Michel Noir, ou demain d'autres actions politiques. C'est la liberté de l'action politique qui risque d'être mise en cause, c'est le droit d'association dont Alexis de Tocqueville disait qu'il est «presque aussi inaliénable de sa nature que la liberté individuelle».

➤ Michel Guénaire est l'un des avocats de Michel Noir.

# Le Monde

0

ø

Edité par la SARL Le Monde
Comité exécutif:
Jean-Marle Colombani
gérant, d'oracteur de la publication
Dominique Aldury
directour général
Nobl-Jean Bergeroux
directeur de la récution
Ente Plantoux
directeur de la récution
Anne Chaussebourg

Rédecteurs en chef :
Thomas Ferenczi, Robert Solé
edjoints au directeur
de la rédection
remo de Cames, Leurent Greitsann
mible Heymarm, Bertrand Le Gend
Edwy Planel, Luo Rosenzweig
Brano Franset

Bruno Frappat
directeur éditoriel
Mexuel Luchert
directeur du «Monde das débets »
Alain Rollet
délégué auprès du directiour général
Milchel Tatur
conseller de la direction
Daniel Vernet
directeur des reletions internationales
Alain Fourment
secrétaire général de la rédection

Anciens directeurs:

Anciens directeurs:

Hisbert Beure-Méry (1944-1989)
Jacques Feuret (1982-1982)
André Laurene (1982-1985)
André Fontaine (1985-1991)
Jacques Lecourne (1991-1984)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15. RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 15
TG.: (1) 40-65-25-25
Télécopisur: 40-85-28-99
ADMINISTRATION:
1. PLACE HUBERT-BEUVE-MERY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
TG.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: 49-80-30-10

DIAGONALES

L y a un physique propre aux fugitifs.
Touvier rappelle Barbie. Le visage du SS, plus rapace, avait gardé trace de sa traque en Bolivie. Celui du milicien, dans sa pâleur affaissée, reste marqué par le demi-siècle de dérobade qui a suivi la fusil-

Les deux accusés n'ont pas seulement subi le chiffonnement de l'âge. Ils portent la même grisaille de longues décennies occupées à passer inaperçu. Etre toujours prêt à répondre par un autre nom que le sien quand on l'interpelle donne aux traits du fuyard une absence matoise, qu'a accentuée, chez Touvier, le refus constant de se repentir, ailleurs que dans les confessionnaux.

Le petit chef, des photos de 1944, aux épaules étriquées, aux yeux glacés par la puissance infecte que confèrent un pétard en poche, une traction avant à disposition, le droit de mort sur qui bon vous semble, et le blanc-seing de l'Etat : les assises des Yvelines pourront-elles l'oublier? Ce ne sera pas affaire de rancune ou d'indulgence, de leur part, mais de grand écart mental, d'invention, de victoire intellectuelle sur le Temps.

L'œuvre de justice consiste toujours à sceller ensemble des moments plus ou moins éloignés l'un de l'autre. Le délai habituel de deux ou trois ans d'instruction entre des faits criminels et leur jugement paraît déjà excessif pour se souvenir en équité. Que dire d'un demi-siècle! Après si longtemps, c'est généralement à un procès en révision que se livrent les victimes, pour le principe, parmi des ombres. La cour de Versailles va devoir battre un record de remémoration collective. L'accusé sera fondé à invoquer la difficulté de renouer, par-delà cinquante années, les fils du destin dont il se croyait quitte. Nombre de témoins ont disparu ou font défaut pour cause d'agonie. Ce naufrage naturel des preuves, qui a motivé la règle de la prescription, il faudra bien, cette fois, s'en satisfaire. Il n'y aura pas trop d'une trentaine de parties civiles pour restituer à l'ac-

# Le temps introuvable

tualité de l'audience le passé du supplice de Rillieux. Elles y seront aidées par l'ignominie même des salves tirées un matin de juin 1944, à couvert de l'antisémitisme d'Etat. Cette ignominie garde un caractère impérissable qui justifie l'exception d'imprescriptibilité intervenue après coup, pour l'exemple. Et tant pis si ce procès, probablement le dernier, clôt l'histoire des châtiments d'après-guerre aux dépens d'un exécutant médiocre, au lieu de viser des responsables de premier plan, enfuis, assassinés, morts dans leur lit, ou anciens ministres embusqués derrière d'ultimes procédures. Les complicités d'une longue cavale en ont décidé ainsi. Après tout, la plupart des dirigeants de la Milice capturés à la Libération ont payé le prix du sang. Le peloton pour Damand; pour Papon, la pelote. Cela fait une moyenne.

Reste à savoir quel présent juridique appliquer au forfait exemplaire de Touvier tel que le voilà exhumé de la nuit des temps. Les points de procédure soulevés avant débats ont eu de quoi plonger les survivants dans la rage et la nostalgie des épurations expéditives qui suivirent la Libération. Mais c'est la servitude glorieuse d'un Etat de droit que d'offrir ses garanties à ceux qui avaient fait serment de l'abattre, avec l'aide de l'ennemi nazi. Si le procès des Yvelines doit avoir une valeur pédagogique, ce n'est pas seulement par le rappel des horreurs commises, mais par l'exposition des scrupules dont la démocratie s'embarrasse, crânement, envers ses ennemis jurés.

La rétroactivité appliquée aux crimes contre l'humanité, et la jurisprudence flottante de ces crimes, n'allaient pas sans heurter les traditions. Il nous faut admettre à présent les conséquences de cette règle nouvelle : que prévale la rationalité juridique, avec sa logique propre. C'était aux magistrats de la cour, c'est-à-dire aux pro-

fessionnels du droit, non à ceux de la morale et de l'Histoire, de dire si les qualifications retenues pour le tribunal de Nuremberg restaient valables, si le nouveau code pénal les démodait, s'il y avait lieu de panacher les deux légalités en faisant profiter l'accusé des dispositions les moins sévères, comme il est habituel. Qu'y a-t-il de plus grave : assassiner à sa guise, ou dans le cadre d'un plan concerté? Le génocide miniature de Rillieux équivaut-il au grand, dans sa démarche et sa barbarie? Ces réponses-là, aussi, appartenaient aux juristes, non aux victimes ou au jury. Rarement l'observance du droit n'e autant ressemblé à un pari et à une vertu, que la société se doit de faire siens par délégation instituée.

Ce sera la plus forte leçon de Verseilles de faire comprendre au public que le règne de la loi pénale, exclusif de tout ressentiment, ne peut se confondre avec celui de l'éthique ni avec les exigences de la mémoire future; aussi vrai que les boiseries du vieux cérémonial judiciaire ont cédé la place à une architecture de bureau de poste futuriste, et que l'unique jurée jouait encore à la poupée quand Pompidou a gracié l'accusé.

On a demandé à la justice d'imaginer, sous peine de consentir à l'oubli, un mixte d'époques sans rapport entre elles, donc de concilier des législations, des valeurs et des objectifs contradictoires. Créer un moment de justice à partir d'instants émiettés, et un instrument de pédagogie à partir d'une réalité en voie d'effacement : passionnant travail de tous, de chacun de nous, sans précédent à ce degré de complexité, comme est sans précédent la notion d'incrimination éternelle.

Il s'agit d'une œuvre d'art, au fond. Seul un écrivain comme Proust s'est approché de ce Temps introuvable, par métaphore, au prix de milliers de phrases surchargées d'Etre, de désirs, d'aubépines, de murs jaunes, de frivolités mondaines; et payées de mort lente.

ser ses fonds conformént encement Marie de Lyon Marie des les Marie des Marie des courch of action. Le Geants d'une association de la cel conjection un abut cporder une

films a d'all-mascrée par le lei du 29 lei Sapin », délacentes

ires de plus de Marse de départe-

de montreuses

suplete. Se sombretuses settle lottelle accordent de sides missespitus. A titre settle le compression permanente lottelle le 23 décembre se apport aux le fonctions de son seamblée présentation annuelle le son se supression annuelle le compression annuelle le compression

inspertieur de somme forter-ies abcetion proportion-a montre des achérents. Adventions versées par la Luce sux groupes d'étie des régient donc pas

des acosymes

ette perie politiques pourent les recevor des libéralités. The semble communément de selburd his que les pertis

de dons enonymes ou de deside deputs la loi du 15 jan-le 1880 encedant leur finance-

me. I n'en est nen. Le loi régle-énse fee dons des seules recense identifiées eux partis.

is punis petrent donc toujours Carroir des dons des personnes la Manifesta

Les deux contraintes autrosales sent aputres les dons des per-punes identificies. le nécessité le sisteme à un mandataire finan-

for of it deviation per des souls remember per des souls remember per des souls per effet applicables aux dons propries. L'article 11-8 de la

il qui fisa la première de ces

generament politique qui a

en mandetaire financier

recevoir des dons de

n aunditaire a L'article L'article le seconde de

inimes, vice également limes les sauls «dons

ber des personnes

le archere d'applica-

mine de les publiée par la

Transit se groupement MAGU, TROOTHAIT

de la part de

physiques > el phasibilité de de personnes

Mile Rhené sauve-

celline and per l'in-

de cette association

Fine pourraient plus rece-

commettent un abut confiance.
Cependant, des lors de sassociations om des objet sins ou poursuivent des ne complémentaires, la quait d'abus de confiance est à la que dans le cas d'un grater. Le juge pénai a cur que dans le cas d'un grater sociétés commerciales la ments juridiques constitutions de la confiance constitution de la confiance de la confiance constitution de la confiance de la confiance constitution de la confiance co ments juridiques constituted desir d'abus de biens socia duction de l'abus de con pour les sociétés comme sont à écarter. Les driger groupe ont alors des e dens l'ensemble des soci c'est l'intérêt du grouper substitue à l'intérêt pa chaque société.

Dans le cas d'espèce le soutenant Michel Noir. dans l'association Ensent pouvaient donc légion apporter une contributes sociation J'aime Lyon, sa leur campagne électoral à laquelle devaient const. élus municipaux état bat laquelle avaient controles dicats. Les élus succès

aux candidats Quant aux deux auns : ments d'Ensemble Lyonile ciation Nouvelle dentant ont consiste en the Res sux frais de sincia de connel de cele-o cult dans ses locaus ; daux locataires de ale en partagen: Die: : GE! d'illegal au tott ataut Ca qui poura:

Michel Nor CESTER cree trop d'esson il DOUGANT QUE : DE (ESE chaque ic ection points: = 20 esociation > Zing Moune les actions de financementos creant Jame Laure pagne municipal a Talia tal pes process assume: creation con service après la Rénovato Lorza de la même unter efficie rementes, he traite que des us des seules personnes iden-lles, en deposent : « Your pers

Nouvelle demonstra La contrepane : alt spectivement 2 1936 comptabilités étres das

B fact fore attached aller au-cela c - 1 - Etc dans les criticis Lat au financement des so tique, cede de Vitte to demain a autres 2000) ques. C est a facte an pokuque qui "sque dim" Couse. c'est e anti tas dont Alexes de Teman qu'è est consché assif ble de sa mature que a

maintae é Michel Guenaire est l. avocats de Michel No.

Eque de, a Saul Militar. É Comite esécuid Jean-Atene Colonial
Jean-Atene Colonial
General de Colonial
Constitue Aten
Constitue Aten
Constitue Aten
Constitue Aten
Constitue Aten
Constitue Atene
Constitue Atene
Constitue Atene
Constitue Atene
Constitue Atene
Constitue Atene Federice's on the

Thomas Ference, Roberts
and the control Brono de Cerus Lacret (rés Dentite Mayman, Barrard les Estay Pierrel, Luc Russes Branch Lice Residence of the Common Service Actions Married Lumber of the Common Service Arce's Cresters. MEDIAC TIDA ST SIERE SOL 15. RUE FALGUERI 785C1 PARIS CENT II 40.45-25 ADMINISTRATION Le conflit dans l'ex-Yougoslavie

# Selon la FORPRONU, les Serbes ont maintenu des armes lourdes autour de Sarajevo

La Force de protection des Nations unies (FORPRONU) a accusé, lundi 21 mars, les forces serbes bosniaques d'avoir commis une a violation grave » de la zone d'exclusion autour de Sarajevo, annonçant que des « casques bleus» avaient découvert plusieurs armes lourdes serbes dans cette zone, dont des chars et des pièces d'artillerie. A Bruxelles, l'OTAN a immédiatement agité la menace de frappes aériennes pour exiger des Serbes bosniaques que ces armes lourdes soient placées sous le contrôle de la FORPRONU, tandis qu'un conseiller du leader serbe bosnia-que Radovan Karadzic parlair d'un « malentendu », « car ces armes, pointées contre Visoko et non contre Sarajevo, se trouvent sur les cartes serbes à l'extérieur et non à l'intérieur du périmètre des 20 kilomètres ».

Un porte-parole de la FOR-PRONU à Sarajevo a déclaré que trois chars, trois canons antiaé-

limètres et 18 mortiers avaient été repérés dimanche par des « casques bleus » canadiens dans un secteur où six obusiers de 120 millimètres avaient déjà été découverts le 4 mars. Une zone d'exclusion dans un rayon de 20 kilomètres autour de Sarajevo a été imposée par l'OTAN à la mi-février sous la menace de frappes acriennes. Les armes lourdes devaient être soit retirées de cette zone, soit placées sous le contrôle de la FORPRONU. Les armes découvertes dimanche se trouvaient à Cisluk, à 19 km au nord-ouest de la capitale bosniaque, près de la route menant à Visoko, en Bosnie centrale, qui

De plus, pour la première fois depuis près de deux ans, un avion des Nations unies s'est posé mardi sur l'aéroport de Tuzla, enclave musulmane assiégée dans le nord de la Bosnie. L'appareil transportait notamment l'émissaire soécial de

devrait être rouverte mercredi an

général Bertrand de Lapresie, commandant de la FORPRONU en ex-Yougoslavie.

> **Pourparlers** sur la Krajina

Le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a recom-mandé une prolongation d'un an du mandat de la FORPRONU
dans l'ex-Yougoslavie, qui expire
le 31 mars. Dans un rapport
publié lundi à New-York,
M. Boutros-Ghali a ajouté que, si la situation s'améliorait sur le terrain, il serait prêt à proposer une réduction de la durée du mandat « à un moment appro-

Le secrétaire général a, en outre, renouvelé son appel à tous les Etats membres de l'organisation afin qu'ils fournissent à la FORPRONU le matériel et le personnel nécessaires à l'accom-plissement de son mandat, Le mars, la FORPRONU,

nie-Herzégovine, en Croatie et en Macedoine, comptait 31 334 hommes, seion les chiffres contenus dans ce document. Depuis deux ans, 79 « casques bleus » ont été tués et 845 bles-sés. M. Boutros-Ghali a ainsi défini le mandat de la FOR-PRONU, tant que le conflit se poursuivra en Bosnie-Herzégovine et en Krajina (Croatie) : « Déployer tous les efforts possibles pour empecher la reprise ou l'escalade du conflit et contenir les hostilités actuelles, sournir un temps de soujfler pour la poursuite des efforts diplomatiques et appuyer l'assistance humanitaire essentielle pour les victimes du

Cependant, les autorités croates et les séparatistes serbes de Krajina devaient entamer, mardi, à Zagreb, des pourparlers sur l'avenir de cette région de Croatie sous contrôle des forces serbes, dont les dirigeants veulent le rattachement à la Serbie. -

# Maglaj, la fin d'un très mauvais rêve

Les premiers convois humanitaires sont arrivés dans une enclave de 120 000 habitants assiégée depuis neuf mois par les forces serbes

MAGLAJ (BOSNIE)

de notre envoyé spécial Maglaj est blessée. Maglaj, bombardée, affamée, assiégée, est presque à terre. Mais aujourd'hui Maglaj est sauvée; tout comme ses habitants épuisés, son vieux fort ottoman à peine égratigné par l'artillerie, sa mosquée du XVI siècle au minaret cisaille par les obus serbes, ses maisons mou-chetées, éentrées par les éclais de mortier ou effondrées sous un déluge de fer. Après deux ans de guerre et neuf mois de siège, cette enclave musulmane de près de 120 000 habitants, au centre de la Bosnie, est sortie, lundi 21 mars, d'un long cauchemar. « Toutes les bombes ont été

essayèes sur nous, sauf la seule qui pouvait nous détruire : la bombe atomique», disent les habitants. Les jeunes s'amusent, certains veille, les forces serbes qui, depuis le 24 jain 1993, coupaient la route – au sud, à Liesnica, aujour-d'hui village fantôme aux maisons en charpie - se sont retirées. Sous les menaces de la communauté internationale, les Serbes ont abandonné cette position, coincée croates, ennemies hier mais aujourd'hui de nouveau alliées.

«Nous avous été en enfer»

Les Serbes ont aussi cessé, depuis trois jours, de tirer sur la ville, où ne résonnent plus que des coups de feu sporadiques. «Les Serbes se repliaient, nous les avons un peu poussés », raconte fièrement un « casque bleu » britannique qui contrôle aujourd'hui la route reliant la poche musulmane aux « territoires libres» de Bosnie centrale, à travers la poche croate - redevenue «amie» - de Zepce.

Maglaj (35 000 habitants) et le reste de l'enclave se réveillent d'un très mauvais rêve. Les rescapés sortent des caves obscures. réparent les toits crevés par les

GRANDE-BRETAGNE : M∞ Thatcher victime d'un malaise. - L'ancien premier ministre britannique, Margaret Thatcher, s'est évanouie, lundi 21 mars, alors qu'elle donnait une conférence devant des hommes d'affaires à Santiago-du-Chili. « Elle s'est effondrée sur le micro», a raconté un participant à la rencontre, à laquelle la presse n'assistait pas. Selon l'organisateur de cette conférence, le malaise de Lady Thatcher, âgée de soixante-huit ans. est dû à la fatigue. « Elle a commence à se sentir mal dimanche soir et n'a rien mangé depuis». a-t-il dit. L'ancien chef du gouvernement britannique est arrivé i samedi au Chili en provenance du Brésil. -- (AFP, Reuter.)

soleil au milieu des décombres, des détritus. « Nous nous sentions complètement abandonnés par le monde entier. Nous avons pensë que nous allions tous être tués. Nous avons été en enfer», raconte une habitante, qui accueille à bras ouverts les étrangers mais ne peut raconter l'« indicible ». Dimanche, le premier convoi humanitaire second en neuf mois de siège - a pu pénétrer dans l'enclave (le Monde du 22 mars), escorté de blindés des « casques bleus » accueillis par une population en

« Nous avons horriblement souf fert, dit sobrement un médecin de l'hôpital de fortune. Il fallait survivre, sortir sous les bombardements pour chercher à manger, à saire reconverti en centre de chirurgie, situé à 500 mètres de la ligne de front, sous le feu des chars et de tireurs serbes, sont inutilisables. Au sous-sol, blessés et visiteurs se pressent dans Pobscurité. Maglaj n'a plus d'eau cou-rante ni d'électricité depuis neuf mois. « Nous avons fait ce que nous pouvions faire ici, extraire les balles et les éclats qui n'étaient pas entrés trop profondément dans les corps», explique un médecin.

«Pour sûr, il y a eu ici le plus grand nombre de morts propor-tionnellement au nombre d'habitants», affirme le maire de la ville, Mohamed Osmic. Les tués se chiffrent par centaines, les blessés par milliers pour la seule ville

**AMÉRIQUES** 

obus, vont fleurir les tombes sans de Maglaj. L'un des nouveaux peur de mourir, se promènent au cimetières installés dans la ville depuis le siège compte à lui seul près de cent cinquante tombes, dont de minuscules : des enfants. « Combien sont morts? Je ne sais pas. Nous n'avions pas le temps de compter. Il fallait survivre», dit la responsable de la Croix-Rouge locale, Elle distribue dans la cantine publique un maigre repas par jour (aujourd'hui, « haricots au depuis plus de quatre mois - et le ... riz ») à près de 9 000 personnes. « Lorsque j'aurai le temps, j'irai dans la rue de mon enfance et je devral voir alors qui est mort, qui a survécu», dit-elle en baissant les

> « L'Europe n'a pas réagi»

Dzevad Hzujic habite à moins de 300 mètres de la ligne de tuées par un obus devant l'entrée du sous-sol qui lui sert d'habitation. Mais il n'a a pas pensé un instant pouvoir échouer» à désendre la ville, car, dit-il, « nous defendons aussi une civilisation ». «L'Europe n'a pas réagi, mais depuis que nous sommes capables de nous défendre elle est venue à notre aide», note-t-il, sans haine, dans la cave de sa maison endommagée. Dzevad n'a qu'une crainte : ne plus savoir se comporter dans le monde civilisé, «se ieter par terre dans la rue d'une ville normale si un pneu explosait », explique très sérieusement ce juge. « La justice civile fonctionne encore à Magiaj», où les vols étaient en hausse, précise-t-il,

à cause de la faim. Pour survivre, les habitants sont allés à pied dans les campagnes chercher à manger. «Les gens ont tout essayé», dit un médecin. « Certains, dont une fillette de deux ans sant morts empoisonnés par des champignons », explique-t-elle. Personne n'en doute : la ville a été sauvée par des parachutages (ale sauveur est venu par les airs »). Même si beaucoup d'habitants

y ont laissé leur vie. Poussés par

la faim, ils sont allés récupérer le produit des largages dans les champs de mines, près des lignes de front. Pour Dzevad le juge, Maglaj a sauvé son âme. Il montre lièrement l'église catholique - croate - encore debout en face de chez lui et atteinte par les obus serbes. « Lors d'un échange de prisonniers, j'ai dit aux Serbes qu'il ieur église » [orthodoxe]. Il admet qu'il a parfois fallu que les autorités contiennent leur colère, la soif de vengeance de la population.

Heureux d'avoir survécu, les Musulmans de Maglai n'en veulent pas aux Croates voisins de Zepce, qui ont d'abord combattu avec eux contre les Serbes, même si leur « trahison » - leur alliance avec l'ennemi serbe - a été pour eux le pire traumatisme et a achevé leur encerclement. Et 80 Musulmans expulsés de Zepce, réfugiés à Maglaj, ont osé aller se réinstaller dans leurs maisons en zone contrôlée par les Croates.

JEAN-BAPTISTE NAUDET

#### RUSSIE

#### Rumeurs de complot contre Boris Eltsine

résidence de Sotchi sur la mer Noire, tous les journaux et bulletins télévisés de Russie « OUVrent » sur un seul et même sujet : le complot du'auraient organisé de hauts personnages de l'Etat pour renverser le président en raison da son incapacité physique à rempter ses obli-gations. Et, lundi 21 mers, le Kremlin en était à son quatrième communiqué en trois jours pour démentir ces rumeurs et dénoncer cette «campagne de l'oppo-« nouvelle tentative de déstabilisations du pays similaire à celle de l'insurrection d'octobre 1992. De son côté, la télévision a montré, quelques secondes, des mages de Boris Eltsine s'entretenant dans la journée avec le premier ministre, Viktor Tchernomyrdine. Ce demier a annulé une rencontre prévue à Moscou avec le directeur du FMI, Michel Camdessus, pour se rendre à Sotchi et discuter, a-t-il dit, ede certaines choses avec le président ». Ce n'est certes pas le pre-mière fois que de telles rumeurs courrent dans le pays; elles réapparaissent è chacune des absences de Boris Eltsine du Kremlin. Mais celles qui circulent actuellement sont particulièrement insistantes et nombreuses : le quotidien «libéral» Obtchela a ainsi cité parmi les «comploteurs » des personnalités telles que le premier vice-premier

demière, de Boris Eltsine pour sa

Depuis le départ, la semaine ministre Oleg Soskovets, le chef d'état-major Mikhail Kolesnikov le président du Conseil de la fédération Vladimir Choumeiko ou le maire de Moscou louri Loujkov... La plupart sont – ou ont été (?) – de proches allés du président et ont démenti ces allégations, mais le procureur Alexel liouchenko, a ouvert une enquête sur celles-ci et les services de sécurité présidentiels ont passé le week-end à interroger des «comploteurs» pressen-

«Provocation» montée par des des partisans d'Eltsine pour préparer une reprise en main, complot réel qui aurait avorté ou qui ne serait que remis - tous les scénarios étaient fièvreusement discutés à Moscou. Lundi, le blocage inexpliqué de certaines communications téléphoniques à la Maison Blanche et ses alentours a encore tendu le climat. Mais cette fièvre ne dépasse guère, une nouvelle fois, les cercles politiques : sur les dix-sept élections régionales organisées dimanche en Russie, une dizaine seulement ont pu être validée, en raison de l'ampleur des abstentions. Le maire de Saint-Péters-bourg, Anatoli Sobtchak, a d'ailleurs décrété, dimanche soir, une prolongation d'un jour du scrutin ce qui a été immédiatement

#### PROCHE-ORIENT

Après deux journées de discussions à Tunis

#### Israël et l'OLP vont reprendre leurs pourparlers au Caire

Après deux journées marathon de discussions à Tunis, l'OLP et Israël, qui ne sont pas parvenus à matiques, a présenté un projet de s'entendre sur l'application de la résolution 904 du Conseil de sécurité de l'ONU (le Monde daté 20-21 mars), ont décidé de renrendre, mercredi 23 mars, au Caire, leurs discussions sur la protection de la population des territoires occupés.

devait quitter Tunis mardi, en même temps que le coordinateur américain pour le Proche-Orient. Dennis Ross, lequel a rencontré à deux reprises, lundi, le chef de POLP, Yasser Arafat. Ce dernier a adressé un message au président égyptien, Hosni Moubarak. et a recu séparemment des émissaires russe et norvégien, Viktor Possouvaliouk et Terie Larsen, ainsi que les ambassadeurs de la

compromis entre les propositions israéliennes et palestiniennes relatives à la protection des habitants des territoires occupés. Le plan prévoit notamment le déploiement dans la bande de Gaza, à Jéricho et à Hébron, de deux mille à deux mille sept munis d'armes légères. Le chef du département de l'information de l'OLP, Yasser Abed Rabbo, a indiqué que les négociations avec Israël devaient porter non seulement sur le déploiement d'observateurs, mais également sur deux autres questions : le transfert des colons installés dans la ville d'Hébron et la détention d'armes par les colons dans l'ensemble des territoires occupés. - (AFP.)

Israéliens au Liban sud. - Deux militaires israéliens et deux miliciens libanais pro-israéliens ont été tués, lundi 21 mars, dans le sud du Liban, lors de trois opérations

Le président américain

laisse entendre

qu'il briguera

un second mandat en 1996

Bill Clinton a annoncé indirec-

tement, lundi 21 mars, à Deerfield-

Beach (Floride), qu'il serait candi-dat à un second mandat lors de

l'élection présidentielle de 1996.

S'adressant à des personnes âgées

dans un village de retraite de cette

localité proche de Miami, M. Clin-

ton a rappelé qu'il avait eu un bien

meilleur résultat en Floride lors du

scrutin de 1992 que ne le pré-

vovaient les analystes, même si la

majorité des électeurs de cet Etat

s'étaient prononcés, comme prévu,

abandonné tout espoir pour la pro-

chaine fois», a-t-il lance, dans une

présidentielle. - (AFP.)

allusion très claire à la prochaine

LIBAN : sept morts dont deux menées par le Hezbollah contre l'armée israélienne et sa milice auxiliaire, l'Armée du Liban sud. Des bombardements de représailles ont tué trois civils et fait vingt et un blessés. Selon le Hezbollah, l'un des Israéliens tués est un haut responsable des services de renseignements. - (AFP.)

> ISRAËL : visite du dalaî-lama, En visite privée en Israel depuis la veille, le dalaï-lama, chef spirituel des Tibétains, a prêché, lundi 21 mars «l'harmonie» entre juifs. musulmans et chrétiens, lors d'une visite des lieux saints des trois religions à Jérusalem. Invité de la Société de la protection de la nature, le dalaī-lama a été conspué au Mur des Lamentations par plusieurs juifs orthodoxes, qui l'ont qualifié de «stupide» et de «fou politique ». - (AFP, Reuter.)

La conférence interparlementaire de Paris soutient la résolution de l'ONU sur le massacre d'Hébron. - Le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, a exprimé, lundi 21 mars, à Paris, «l'appui» de la conférence interparlementaire à la résolution des Nations unies condamnant le massacre de Palestiniens à la mosquée d'Hébron. Soulignant que la conférence est « entièrement sensibilisée aux massacres » d'Hébron mais aussi de la Bosnie et de l'Afrique du Sud, M. Séguin a proposé qu'une minute de silence soit observée « en hommage à la mémoire de toutes ces victimes ».

# Bill et Hillary contre-attaquent... en jouant la comédie

WASHINGTON

de notre correspondante Après deux mauvaises semaines passées à se débattre

dans les remous de l'affaire Whitewater, Bill et Hillary Clin-

ton ont repris du poil de la bête. Samedi 19 mars, ils ont contre-attaqué sur un terrain moins mouvent, celui du plan de réforme du système de santé, et cette fois en jouant ouvertement la comédie. Pour honorer une très washingtonienne tradition annuelle, le dîner du Gridiron Club, où journalistes et politiciens montent sur scène pour se moquer les uns des autres, le couple présidentiel avait choisi de parodier un célèbre clip télévisé tourné pour le compte des compagnies d'assurances médi-

cales, opposées au plan de réforme éleboré par M- Clinton. On y voit un jeune couple de bonne éducation, Harry et Louise, étudier le plan en prenant le café, installés dans un canapé, et y découvrir des éléments très préoccupants. Le clip se termine par cette sentence, énoncée par Louise sur un ton pensif : ell doit y avoir un meilleur moyen.» Bill et Hillary Clinton ont donc

présenté à leurs hôtes, samedi soir, une vidéo tournée à la Maison Blanche dans laquelle ils jouent à Harry et Louise. Le président, chemise de week-end écossaise et grande tasse de café américain à la main, rejoint sa femme, plongée dans un énorme livre, sur le canapé. Hi!lary commence alors à lui énumérer les horreurs qu'elle y

rends compte, ils disent qu'on pourrait tomber malade i . -«Mais c'est terrible l », renchérit le président. «Et page 27 655, reprend Hillary, ils disent qu'on finira tous par mourir! > « Tu veux dire, rétorque Bill, que même avec tous ces obstacles bureaucratiques mis en place par Bill et Hillary, on va quand même mourir un jour? C'est terrifiant I » Et le couple Clinton de conclure en chœur : «Il doit y avoir un meilleur moyen...»

débusque : «Page 3 764, tu te

Le vice-président, Al Gore. n'a pas été de reste. « Quand on me demande quel effet ça fait d'être le numéro deux de la Maison Blanche, je réponds (dit-if en se tournant vers Hillary Clinton): oh! elle a l'air d'aimei

en faveur de son prédécesseur républicain, George Bush. « Nous avions presque remporté ce bastion républicain, et je n'ai pas

# Les évêques s'efforcent de préserver l'unité politique des catholiques

ROME

de notre correspondante

C'était en pleine guerre électorale, à deux semaines à peine d'un scrutin disputé comme un grand match télévisé. Ce mardi 15 mars, miraculeusement reunies dans un a direct » exceptionnel, la RAI Uno, «chaine d'Etat », et Canale 5. «danseuse» du Cavaliere Berlusconi, filmaient, unies par une même curiosité. Et quel

Dans l'atmosphère irréelle des Grottes vaticanes, à deux pas des bouches d'ombre qui mènent à la tombe de saint Pierre, les neuf car-dinaux et les dix-neuf évêques du Conseil permanent de la Conférence épiscopale italienne (CEI) écoutaient, retenant presque leur souffle, le pape lancer sa « grande prière pour l'Italie ». Comme sem-blaient écouter à quelques mètres de là, depuis le silence infini de leurs sarcophages, tant d'autres papes, confrontés eux aussi, en leur temps à la lancinante question de «l'indication de vote» à donner aux fidèles. Après tout n'est-ce pas Pie XII qui, en 1948, lança l'Eglise dans la grande bataille contre le communisme, appuyant la Démocratie-chrétienne, qui obtint plus de 50 % des votes? Et modérant peut-être un peu leur ton, les autres papes le suivirent. Avec eux, Jean XXIII, qui fit pourtant des ouvertures au centre-gauche et aux socialistes de Pietro Nenni; ou encore Paul VI, l'ami d'Aldo Moro, le leader de la DC assassiné par les Brigades rouges.

Qu'avait-il donc à dire, le pape Wojtyla? « Il faut distinguer clairement ce qui est à Dieu, et ce qui est à César. » Et s'étant lancé dans le plus vibrant éloge jamais fait par un successeur de saint Pierre à l'Italie, il avait proposé à sa « seconde patrie » de choisir librement son destin, meme si la memoire » et la foi chrétienne ont eu et ont encore un rôle irremplacable dans l'évolution du pays. L'Eglise italienne alors, renoncerait jouer sa carte? Ce serait vite dit. avait aussi la fine silhouette du cardinal Camillo Ruini, le président de la CEI.

A la tête de quelque 230 évêques, Camillo Ruini s'est fait jusqu'ici le chef de file des défenseurs de la Démocratie-chrétienne. et soutient à présent son héritier direct, le Parti populaire italien (PPI) né à Rome, le 22 janvier dernier. Dans les milieux proches du Vatican, on dit même qu'il fut pratiquement l'auteur des quelques paragraphes bien sentis de la lettre que le nane envoya aux evèques italiens le 6 janvier dernier. Il aurait notamment inspiré ces quelques phrases - véritable baptême pour le parti qui venait de voir le jour: « Une force d'inspiration chrétienne est encore et toujours nécessaire pour exprimer sur le plan social et politique la tradition et la culture chrétienne de la société italienne.» Déclaration qui, dans le contexte électoral, n'avait pas manqué d'être interprétée par beaucoup dans son sens le plus immédiat et le plus restrictif : le catholiques », mais bien plutôt « à Saint-Siège entrait dans la cam-

L'ennui peut-être, pour le zèle du cardinal, c'est que, précédant le créés un certain nombre de formations qui se veulent toutes «d'inspiration chrétienne». Il y a là, la Rete anti-Mafia de Leoluca Orlando, le maire de Palerme, ou encore les «chrétiens sociaux», au sein de l'Alliance progressiste. Sans compter, bien sûr, le Centre chré-tien-démocrate (CCD); les cou-

VOUS INDIQUER

DANS QUELLE

IL FAUT VOTER.

DIRECTION

PANCHO

dire qu'un parti unique et privilé-gié n'était plus nécessaire pourvu que « les catholiques se retrouvent sur les justes combats à mener». Soit. Mais quels sont-ils, ces justes combats à mener? C'est encore au cardinal Ruini qu'il revenait de les indiquer le 14 mars, devant les evêques: « Sauvegarde de la vie; promotion de la famille authentique; liberté d'éducation et d'école; rôle central du travail; liberté et essicacité du système économique».

JE NE PEUX PAS

rants catholiques qui se sont organisés au sein de la Ligue du Nord et de l'Alliance nationale dans le pôle de droite; ou encore ces diri-geants d'inspiration catholique qui se retrouvent dans Forza Italia de Silvio Berlusconi, le Pacte pour l'Italie du centriste Mario Segni, et même jusque dans les rangs du PDS d'Achille Occhetto. Ne dit-on pas que certains discours du leader du PDS sont écrits par un catholi-que, Massimo De Angelis, tandis que ceux du Cavaliere Berlusconi par le non moin catholique Paolo Del Debbio?

#### Une confusion sans pareille

Alors, qu'en conclure? Une confusion sans pareille. Avec cette ultime complication, que les préférences plus ou moins affirmées des dirigeants de la CEI sont ensuite largement interprétées sur le plan local, souvent en fonction d'intérêts de clocher. Quand il n'y a pas dissension entre la hierarchie et la base, comme ce fut parfois le cas en Sicile et dans le Sud où certains prêtres, à l'exemple de Don Puglisi à Palerme et de Don Diana à Caserte – tous deux assas-sinés par la mafia locale – se sont mis plus avant dans la lutte contre la criminalité que certains de leurs prélats.

Jean-Paul II avait pourtant cla rifié sa position en janvier. Répondant à la question d'un journaliste, il avait expliqué: «Il ne faut pas appeler à l'unité politique des

LE CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES

SUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

MAGISTÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Formation universitaire d'excellence en trois ans sur l'éco-nomie internationale et les pays en voie de développement, combinant théorie, expériences, stages à l'étranger et associant universitaires, chercheurs et praticiens.

Admission sur concours, ouvert à des diplômés de l'ensei-gnement supérieur (DEUG ou classes préparatoires). Accès direct possible en 3<sup>a</sup> année.

Obtention simultanée de la licence, puis de la maîtrise, puis du DEA ou du DESS et prolongement possible par un doctorat ès

Pour la rentrée universitaire 1994-1995, les dossiers de candida-ture devront être retirés et parvenir à l'adresse suivente :

65, boulevard Gergovia 63009 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 Tél. : (33) 73-43-12-00. Fex : (33) 73-43-12-28

avant le 30 avril 1994 pour l'accès en 1° année
avant le 25 juin 1994 pour l'accès direct en 3° année.

Magistère de développement économique CERDI

UNIVERSITÉ D'AUVERGNE

Le tout en parfaite harmonie avec les programmes du PPI, mais aussi ceux de la droite représentés par la Ligue et Forza Italia! Et puis, comme s'il s'agissait aussi de don-ner une sorte de gage à la gauche, et à tous ceux qui lui ont emprunté récemment des idées, Mer Ruini avait ajouté : « et naturellement solidarité et défense des

#### Combat d'arrière-garde

Comme consigne de vote, c'est trop, ou trop peu. Alors pour préciser les choses, explique-t-on, le mot d'ordre serait de concentrer les votes sur le «centre», le PPI avant tout, à la proportionnelle, et d'essayer dans la mêlée du scrutin majoritaire de déceler le candidat catholique, le système majoritaire à un tour étant a priori plus favo-rable aux candidats de la gauche et de la droite qu'à ceux du centre. Sur la partie des sièges relevant de la proportionnelle, en revanche (25 %) on choisit, comme avant. un parti. Et là pourrait bien se jouer le sort du PPL Au bout du compte, d'après les sondages qui circulent dans les évêchés, le PPI pourrait obtenir jusqu'à 29 % des sièges attribués à la proportion-nelle. Un résultat plus qu'apprécia-ble pour l'héritier d'une vieille DC

ravagée par les scandales et laminée par quarante ans de pouvoir. Un resultat, surtout, qui peut lui permettre d'espérer imposer une présence catholique à l'avenir. Car si le «centre» s'effondre et qu'à très court terme, comme tout le monde semble le penser, l'Italie, après une énième réforme, adopte le système majoritaire à deux tours; si se précisent plus encore deux pôles, à droite et à gauche, tous deux laïcs, il n'y aura plus, pour parler brutalement de lobby catholique en politique.

Pourtant, la difficile partie menée par le cardinal Ruini a, pour beaucoup, des allures de combat d'arrière-garde. Théologien très écouté et historien du parti catholique, Gianni Baget Bozzo, partage cet avis: «Il faut rendre l'honneur des armes à Camillo Ruini. Il a compris que c'était la dernière bataille menée par l'Eglise pour conserver un rôle politique, mais elle va perdre. Pour la pre mière fois, pratiquement depuis le règne de l'empereur Constantin, quelque quatre siècles après le Christ, le destin de l'Eglise et celui des Italiens se séparent. Rome est rendue à ses habitants, le pape ne sera plus qu'un prédicateur qui s'élèvera contre la société de consommation et le relativisme moral. Quant aux evêques il leur restera le rôle de « syndicalistes » de l'Eglise, auprès des pauvres et des chômeurs ». Et le vote catholique, comment le voit-il? « Beaucoup vont glisser à droite. Aux evêques de souffler sur les voiles pour rame-ner la barque plus à gauche. Les jeunes prêtres, eux, tireront plus à droite; les plus vieux, par fidélité pousseront leurs ouailles vers le Parti populaire...» Le 21 mars à la fin des travaux de la conférence de la CEI, le car-

dinal Ruini a dû lui-même tirer une première leçon de la confusion dans laquelle semblent plongés les catholiques : «l'unité politique n'existe plus, elle reste cependant une exigence morale. » Il en est bien que murmurée à mi-voix : c'est qu'en cas de débacle du Parti populaire, Camillo Ruini qui passait pour inamovible, pourrait bien être remplacé à très court terme à la présidence de la CEL Un nom court déjà : celui de l'archevêque de Turin, le cardinal Giovanni Saldarini, qui réaliserait une sorte de compromis entre l'intransigeance d'un Biffi, archevêque de Bologne, et l'ouverture d'un Martini, archeveque de Milan. L'Italie change: jadis l'Eglise décidait du sort des élections (Pie XII, en 1948, aurait « arraché » 10 % des voix communistes au bénéfice de les porter à la DC), aujourd'hui ce sont les élections qui déterminent le nouveau visage de l'Eglise.

MARIE-CLAUDE DECAMPS (avec RENATO FARINA)



LE CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES UNIVERSITÉ D'AUVERGNE

à l'initiative de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) et de l'Institut de Développement Économique de la Banque Mondiale, avec leur concours et celui des Ministères français des Affaires Étrangères et de la Coopération, un PROGRAMME DE FORMATION EN GESTION DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE

Programme de formation de haut niveau de 24 mois, dont 6 mois de stage, portant sur la conception et la mise en œuvre de la politique économique et des décisions publiques et s'adressant à des fonctionnaires de pays en développement ou

en transition, ainsi qu'à des personnels d'institutions ou d'orga-nisations de pays de l'OCDE concernés par les problèmes du Admission sur dossier et concours, ouvert à des diplômés de l'enseignement supérieur (niveau maîtrise ou 3- cycle), ayant une expérience professionnelle de plusieurs années et une bonne connaissance de la langue française.

Retraît des dossiers de candidature : ambassades de France (service culturel ou mission de coopération), représentant résident de la Banque mondiale, ou, pour les personnes résidant en France, au CERDI.

Pour le cycle de formation 1994-1995 qui débute en Septembre 1994, les dossiers de candidature devront parvenir avant le 30 avril 1994 à l'adresse suivante :

Programme Gestion de la politique économique

65, boulevard Gergovia 63009 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 Tél. : (33) 73-43-12-00. Fex : (33) 73-43-12-28

### Bataille de dames à Padoue la Blanche

de notre envoyée spéciale Cher Saint-Antoine, faites nous retrouver de bons leaders politiques comme autrefois la La muette prière de Padoue la Blanche qui, jusqu'aux années 90, a offert un presque monopole à la Démocratie-chrétienne, Padoue la cité catholique peu plus chaque soir. Par-des-sus les meetings électoraux qui dérangent le marché de la Piazza delle Erbe, le long de l'austère loggia du palais des gouverneurs vénitiens, c'est comme un long soupir ininterrompu, une plainte qui s'enfie jusqu'aux six cou-poles du Dôme, pour se perdre dans la volée de cloches qui rythment la fin des journées : près de 50 % d'indécis se demandent encore ce qu'ils vont bien pouvoir voter les 27 et 28 mars prochains.

C'était si facile quand le PPI (Parti populaire italien) s'appelait encore Démocratie-chrétienne et que, du ventre de la «baleine blanche», sortaient des listes de candidats, souvent les mêmes, toujours ordonnées en tout cas. Et pourtant, même ici la DC a perdu sérieusement du terrain, et son histoire récente se confond avec la chronique judiciaire. La fine fleur du parti local, deux parlementaires, un ex-secrétaire régional et même le maire, Paolo Jaretta, « tombé » en décembre 1992, ont payé leur do au scandale de corruption «Mani pulite».

Et dans la brèche, les loups et les envahisseurs sont arrivés. Y compris, par la suite, un maire communiste - pardon, PDS ex-secrétaire provincial du PCI local, et même un temps responsable de l'immigration à Rome, à la maison mère.

Pour bouter hors de Padoue corrompus et gêneurs, il y fallait une Jeanne d'Arc. Elle est arrivée de Toscane, parachutée aux européennes de 1989, dans le sillage de Giulio Andreotti. Le bune, Rosy Bindi, une gloire nationale, celle que l'on sumom-mait la «pasionaria de la DC», a frappé d'estoc et de taille. Le parti s'est épuré, trop peut-être.

#### Sueurs froides

Aujourd'hui, dans sa diaphane virginité retrouvée, il se sent fragilisé. Et pas toujours en accord avec «la Bindi». Car la Jeanned'Arc blanche virerait au rose, ses «voix» la mettraient, dit-on. à portée d'accord post-électoral avec le PDS. Mais elle, qu'en dit-elle? «Ridicule. je ne suis pas de droite, c'est sûr, mais Achille Occhetto (secrétaire du PDS) me parait aussi dangereux que Silvio Berlusconi.»

Marbres gris et roses, style funéraire distingué : sympathique sans son épée, elle fait les honneurs des bureaux-mausolée de la DC. Le « centre » tout de même, ce n'est pas une position intenable, dans la bipolarisation actuelle? « C'est vrai, concèdet-elle, nos dirigeants ont perdu du temps à s'organiser. Meis vous verrez, la Ligue ici n'a pas su s'imposer sérieusement. Les électeurs nous reviendront.»

En attendant, Rosy Bindi, bien qu'elle s'en défende; a joué la sécurité du scrutin proportionnel cù elle est tête de liste. Erreur peut-être, car en raison du très vicieux système électoral adopté qui veut qu'un parti dont les au scrutin majoritaire partent handicapés à la proportionnelle elle risque d'avoir des sueur froides le soir du 28 mars.

Pourquoi? Parce qu'une autre pionnière du « centre » catholique, la sage et jolie animatrice de télévision Elisabeta Gardini, qui passait pour un gadget amu sant, remonte sérieusement. Pourquoi à nouveau? Parce qu'une troisième femme, version padovane de l'Arlésienne, que l'on ne voit jameis mais que l'on ne connait que trop, est en train d'exaspérer ses électeurs poten-tiels. Cette femme, c'est «la» Emma Bonino, parlementaire depuis 1976, et cheval de retour de tout réferendum sur l'avortement, le divorce, bref tous les sujets qui ont fait se hérisser les notables locaux.

#### La sexy téléprédicatrice

De plus, secrétaire du Parti radical, et, de par le jeu des alliances concoctées par son insaisissable leader Marco Pannella, recyclée candidate de Forza Italia. Donc un siège potentiel en moins, arraché de haute lutte à l'alliée récalcitrante, la Ligue. En un mot, face à la gauche, la confusion la plus totale règne.

Trop, c'est trop, les ouailles d'Umberto Bossi n'ont pas digéré l'affront, ils se sont sentis abandonnés. D'autant que la Ligue à Padoue a ses lettres de noblesse : en 1983-1984 s'est créé un mouvement précurseur, la Liga veneta, dont le premier élu, Achille Tramarin, brilla un jour à la tribune, en apostrophant ses pairs en dialecte véni-tien. Alors quel choix pour ces nouveaux orphetins? Voter «la» Bonino? Jamais! La sexy téléprédicatrice centriste ou la pasionaria blanche gauchisante? Peut-être. A moins, délaissant cet inextricable domino de dont Umberto Bossi n'a pas voulu entendre parler au nord, «l'épouvantail fasciste» du MSI?

Certains, et non des moindres, ont franchi le pas, comme Mauro Danese, désormais excoordinateur provincial de la Lique, qui, dans un communiqué critiquant « le choix impopulaire des candidatures », appelle à voter pour Rafaele Zanon, secrétaire provincial du MSI. Installé au café Pedrocchi, dans les perspectives néoclassiques où jadis Musset vint taquiner la muse et la polenta, l'ex-pestiféré de Bossi a la revanche modeste : «La Ligue est trop égoïste et Berlusconi trop inconsistant. La droite, seule, a un projet de gouvernement. » Et de compter les points qui rentrent, en souriant.

M.-C. D.

Coup de filet contre la mafia. - Deux policiers ont été arrêtés, lundi 21 mars à Naples, dans le cadre d'une vaste opération contre un clan de la mafia napolitaine au cours de laquelle quinze personnes ont été interpellées. Samedi, les forces de l'ordre ont également arrêté deux magistrats siciliens, accusés de corruption par des mafiosi repentis. Par ailleurs, près de vingt mille personnes ont participé, lundi, aux funérailles du prêtre anti-mafia assassiné samedi près de Naples (le Monde du 22 mars). – (AFP.)

ALBANIE: un journaliste condamné à cinq mois de prison. - Le rédacteur en chef du quotidien indépendant Koha Jone, Alexandre Frangaj, relâché le mois dernier dernier par un tribunal de Tirana, a été condamné, lundi 21 mars, à cinq mois de prison par la cour d'appel pour « divulgation de secrets militaires ». La justice lui reproche d'avoir publié un ordre du ministre de la défense sur le port des armes des officiers, qua-lifié par les autorités de secret d'Etat. M. Frangaj ne s'est pas présenté à l'audience. Protestant contre ce procès, plusieurs journaux de Tirana ont publié,

dimanche, une page blanche. -(AFP.)

BULGARIE : le président Jelev favorable à des élections anticipées. - Le président bulgare Jeliou Jelev s'est déclaré favorable à des élections anticipées en novembre prochain, dans un entretien accordé à la télévision le vendredi 18 mars. Le rassemblement d'opposition, Union des forces démocratiques, a estimé qu'une crise gouvernementale en Bulgarie était « inévitable » après la récente opération du cœur du premier ministre, Luben Berov, qui doit reprendre ses fonctions en avril, et a réitéré sa demande d'élections anticipées. - (AFP.)

Last Artista

10 May 1998

The second secon

المعتقرق والأراز الأراب and the state of t and the state of t Electric Residence أأف وقيا part of a second -والأشاريون بدريانا 4.7 7 Sept 12. هد جع خ . 3-255 AL - EXPLOSIT -The second secon

and the second of the second o

or the second second

The second secon

マー・ション 藤原 高 富.

. man war and and and any and any

\*\*\*

de laire preuve d

. -÷5+∌. ي وي \_\_\_\_\_ and the second second

40.75 ... يي. العام الإسام وسند in the state of 1757 · ...

24.207.528

The state of the s

4.7

REPÈRES

CAMBODGE

ses opérations

autour de Pailin

L'armée royale poursuit

L'armée cambodgienne a poursuivi, lundi 21 mars, ses opéra-

tions de ratissage aux alentours

de Pattin, base khmère rouge

occupée par les forces royales

samedi dernier. Comme pour

l'offensive précédente contre la

base d'Anlong-Veng, au nord du

pays, les guérilleros n'ont quère

opposé de résistance et se sont

dispersés en petits groupes dans

la forêt. Toutefois, les experts

occidentaux à Phnom-Penh conti-

nuent de douter des capacités

des gouvernementaux de mainte-

nir longtemps leurs positions.

Pendant ce temps, on a appris,

kındi à Pékin, que le roi Sihanouk

avait quitté « récemment »

l'hôpital de la capitale chinoise

où il suivait un traitement anti-

[Par suite d'une erreur technique, nous avons publié dans le Monde daté mardi 22 mars un article de notre cor-

respondant en Asie de sud-est, Jean-Claude Pomonti, qui n'était plus d'ac-tualité. Au lieu d'annoucer l'entrée des forces royales à Païlin que nous indi-

quaix notre correspondant dans un nou-rel enroi daté de lundi, nous avons donc

fait état de l'avance des troupes gouver-nementales vers la base khmère rouge.

Nous prions nos lecteurs de nous en

cancéreux. - (AFP, UPI.)

candidats ont eu trop de aucu au scrutin majoritaire paranticapés à la proportional

elle risque d'avoir des suur froides le soir du 28 mars.

Pourquoi? Parce qu'una ampionnière du « centre» camp

que, le sage et jolie animation de télévision Elisabeta Cardin

de télevision cusadera tiental qui passait pour un gadgerant sant, remonte sérieusement Pourquoi à nouveau? Par qu'une troisième femme, varion de l'Arlésienne

padovane de l'Arlésienne, que l'on ne voit jamais mais que l'o

ne conneit que trop, est en be

d'exaspérer ses électeurs pas-tiels. Cette femme, c'est ét

Emma Bonino, parlementan depuis 1976, et cheval de retour de tout réferendum au

retour de tout le divorce, he tous les sujets qui ont fat a factaser les notables locaix.

La sexy

téléprédicatrice

De plus, secrétaire du Par

radical, et. de par le jeu de alliances concoctées par se

instisissable leader Marco Par

nella, recyclée cardidate de

Forza Italia. Donc un sego potamiel en moins arrade de

hause lutte à l'albée récabinate

la Ligue. En un mot, face à la

gauche, la confusion la pla

Trop, c'est trap les mailles d'Umberto Bossi n'on pu

digite l'affront, ils se sat lans

abandonnés. D'auran que la

Lique à Padoue a se emp de

noblesse : en 1983-1945 en

cris un mouvere mana

la Liga veneta, com a praier diu. Achille Transmissium

iour à la minure et avenu

STATE MES PRITE E DESPRIE

Sent. Alors our municipal

Bonino? James 1814

prédicatrice : erres a la

Paut-Atra. A TITS TESSES.

cet inextricable come is

dames, d'ouver as sustain

dont Umberto Ess sams

youks antendre parareted

af épouvente: "estate als

Cortains, et car 38 mile

lauro Danese casa as B

propressi

dres, ont franct, is as some

Ligue, qui, cans un comunità critiquant e le chox magnis

des candidatures i attel

voter pour Rafaele Zaros, sale

taire provincial ou USL haze

au café Pedicacni, cans E

perspectives reodassicas

edis Musse: v :: raques

Traise et la poienta, Ex-pestit

de Bossi 3 is revant

modeste : e la Ligue est m égoiste et Berlissen mans

mistant. La croite, seule !!

projet de gouverment i de

compter les points qui rente.

Coup de filet contre la min

- Detax policiers ont ett and

lundi 21 mars à Naples des:

cadre d'une vase operation

tre un clan de la maila ma

taine au cours de laquelle

personnes ont eté interpers Semedi, les forces de lordre

également arrêté deux mante

siciliens. accuses de comission

per des maliosi repentis pre leurs, près de vingi mile s

scenes on participe imile

funérailles du protre anti-

examine samed pres de les le Mande du ... mars.

dimanche, une page plane

(AFP.)

en souriant.

aionena biance geresa)

totale règne.

Diese part of percire process qui des purnoss : ap : gradens so appressió ar la vont

is modeles.

If these claims is 1971

Indian is the control of 1971

Indian is the control of

E prieme loi le DC e

Manifest parante se describes parante se describes parante se describes per local, de manifest de pert local, de manifest de manifest de manifest de corrup-

me le liebthe, les loups et standars sont arrivés. Y

E. par & suite, un maire solute - partien, POS -, réasire provinces du PCI

et milete un temps res-estat die Etentografian è m. è la mainen mère.

ter Secret have do Andrew Street et planers, il y fallat James d'Arc. Elle del ari-

in Tourist personale aux liberate de 1886, dans le a de Guilo Andreatti. La lie court, valiente à la tri-Rosy Bind, une gloire alle, oute que l'on aumonie apparente de la DCs. à Ell'auton de la DCs. à Ell'auton de la DCs. à

i Cantoc et de talle. Le

feet doubl, trop pout être.

de. I se sont fro-

Material au 1900,

Marie je su suie pas Marie de suie Actube

e alle, es an

at du terrain,

observent une grève de la faim et les incidents ont fait au total vingt-trois morts en deux jours. Le mouvement en faveur du droit de vote à tous les prisonniers a été lancé à l'appel de l'Or-

l'homme, présidée par un ancien détenu proche du Congrès national africain (ANC), Golden Miles Bhudu. Le Conseil exécutif de transition (TEC) devait débattre mardi d'une éventuelle extension du droit de vote aux détenus.

D'autre part, au moins quarante-deux personnes, dont qua-tre responsables de l'ANC, ont été tuées au cours du week-end dans la province du Natal, selon des habitants de la région. Nelson Mandela a fait état lundi de discussions « productives » avec le président Frederik De Klerk et les responsables de l'organisation des élections, à propos de la ten-sion au Natal. Le président de l'ANC s'exprimait devant 60 000 personnes rassemblées à Sharpeville, à 70 kilomètres au sue de Johannesburg, pour commémorer le trente-quatrième anniversaire du massacre de soixante-neuf manifestants poirs par la police.

De son côté, le chef de l'Inkhata, Mangosuthu Buthelezi, a déclaré devant l'assemblée législative du bantoustan du KwaZulu que, «si l'ANC tente de déstabiliser le gouvernement du KwaZulu, comme il a déstabilisé celui du Bophuthatswana, un conflit de grande envergure éclatera au détriment tragique de l'Afrique du Sud et du processus démocratique». – (AFP, Reuter.)

TUNISIE

#### Le président Ben Ali se félicite d'un «vote massif et spontané»

المكناب الاعل

de notre correspondant

La nouvelle Chambre des députés issue des élections de dimanche (le Monde du 22 mars) sera, certes, pluraliste, pour la première fois dans l'histoire du pays. Mais jamais l'ancien parti unique renove, devenu le Ras-semblement constitutionnel démocratique (RCD), n'aura paru aussi puissant, et l'opposition aussi faible, malgré les dix-neuf sièges qui lui ont été généreuse-ment offerts.

Et M. Ben Ali, chef de l'Etat et président du RCD, réélu pour cinq ans à la tête de l'Etat, ne pouvait attendre mieux que 99,91 % des suffrages exprimés.

Les candidats du RCD, élus dans les vingt-cinq circonscrip-tions, ont obtenu 97,73 % des suffrages, et remporté la totalité des cent quarante-quatre sieges à pourvoir, tandis que les six partis de l'opposition legale n'ont réuni que 2,87 % des voix. Ils en avaient obtenu près de 20 % il y a cinq ans. Il est vrai qu'à l'époque, les islamistes avaient participé au scrutin sur des listes « indépendantes ».

Grâce à la légère dose de pro-portionnelle introduite à l'éche-lon national, quatre formations d'opposition se partagent les dixneuf sièges « réservés ». Dix vont au Monvement des démocrates socialistes (MDS) qui, depuis environ un an, joue le rôle d'allié objectif du pouvoir; quatre à

ment Attajdid (La Rénovation); trois à l'Union démocratique unioniste (UDU), de tendance nationaliste arabe de gauche;

deux au Parti de l'unité populaire

(PUP) socialisant.

Dans une allocution radiotélévisée, le chef de l'Etat s'est félicité, lundi, de ce vote « massif et spontané ». Il a déclaré que ces élections - qui coïncidaient avec la célébration du 38º anniversaire de l'indépendance - « ont troduit on ne peut mieux la maturité du peuple tunisien et son aptitude à une vie démocratique évoluée ».

Pour sa part, le ministre de l'intérieur, Abdallah Kallel, a vanté « la transparence » et l'atmosphère « de liberté, de responsabilité et de concurrence lovale » qui ont marqué cette consulta-

MICHEL DEURÉ

Paris « regrette » l'interdiction de journaux étrangers. ~ La France constate « avec regret l'interdiction faite à certains journaux d'être distribués en Tunisie», a déclaré, lundi 21 mars, le porte-parole du Quai d'Orsay, Richard Duqué. « Nous sommes attachés à la liberté de la presse et de l'information », a-t-il ajouté, faisant notamment allusion à la récente interdiction de diffusion du Monde (le Monde daté 20-21 mars).

Polémique autour de l'envoi de vivres français

Emmanuel Constant, secrétaire général du principal parti néo-duvaliériste, le Front pour l'avance ment et le progrès hattien (FRAPH), a annoncé, lundi 21 mars, que sa formation s'opposerait à l'arrivée en Haiti d'un navire chargé de 530 tonnes de vivres envoyés par le gouverne-ment français. Pour M. Constant, qui s'exprimait sur une radio privée de la capitale, Radio Métropole, cette initiative foule aux pieds « la fierté haltienne » alors que la France a « l'attitude la plus activiste concernant l'embargo contre Halti».

Estimant qu'il devait s'agir de stocks périmés en provenance des Antilles françaises et destinés aux victimes des catastrophes naturelles», M. Constant a affirmé que la evraie solution était la levée de l'embargo». « Nous ne pensons pas que ce bateau va accoster, cer nous avons été capables d'empêcher *l'arrivée du* Harlan-County», a déclaré M. Constant, faisant référence au navire américain transportant des conseillers militaires de l'ONU qui a dû rebrousser chemin le 11 septembre dernier sans que ces demiers puissent

# Des guérilleros prennent

Le commando, qui dit apparte nir au « Front de Libération du Surinam », organisation inconnue à ce jour, exige la démission immédiate du gouvernement, et la «décentralisation du pouvoir». Il réclame également que « les gens qui ont dû quitter leurs villages à cause de la construction du barrage puissent y revenir. Le gouvernement du président Venetiaan s'est réuni aussitôt en cabinet de crise, et la police et l'armée ont été mises en état d'alerte. Le ministre des affaires sociales, Willy Scemita, a été désigné pour négocier la libération des otages. - (AFP, Reuter,

FRANCIS DERON AP.

#### AFRIQUE DU SUD

## Vingt et un détenus réclamant le droit de vote sont morts dans l'incendie de leur cellule

orientale de la province du Cap, vingt et un détenns sont morts, lundi 21 mars, dans l'incendie de leur cellule, à la suite d'une mutinerie. Deux autres établissements ont été également affectés par des émeutes déclenchées par les prisonniers qui veulent obtenir le droit de participer aux premières élections démocratiques sud-afri-

La prison de Pietermaritzburg,

ganisation des prisonniers sud-

## La presse une nouvelle fois visée

Pour la première fois depuis l'instauration de l'état d'ur-gence, en février 1992, le siège d'un journal – celui de l'Hebdo libéré - a été attaqué, lundi 21 mars, par un groupe de sept personnes qui se sont présentées comme des policiers en

Cette attaque, qui a eu lieu à la veille d'un rassemblement contre le « terrorisme », organisé par plusieurs organisations féminines soutenues par les syndicats, a fait deux morts, dont un photographe, et trois blessés graves. Le directeur général, Abderrahmane Mahmoudi, était absent : il assistait aux obsèques d'un autre journaliste. Diamal Benzaghou, tué samedi, dans le quartier algé-rois de Bab-El-Oued.

L'Hebdo libere, qui tire à cent mille exemplaires, est connu pour ses prises de posi-tion virulentes contre les isla-mistes et ses violentes attaques contre les partis et les person-nalités favoiables d'an eréconci-liation »: Des menaces ont été aussi allieusées de la Maison de la presse; qui abrite les sièges de plusieurs journaux indépen-dants, dont l'un, Alger républi-cain, a fait l'objet d'une tenta-

Le chef d'état-major, le général Mohamed Lamari, a reçu, par décret présidentiel, déléga-

TCHAD: deux morts lors de manifestations d'átudiants. mort et sept autres personnes ont été blessées, hindi 21 mars, lorsqu'un véhicule des forces de l'ordre, lancé à la poursuite d'étudiants, a heurté une maison, a rapporté la radio nationale. Les forces de l'ordre avaient investi le campus de N'Djamena afin de disperser les étudiants, qui réclament le paiement de quatre mois d'arriérés de leurs bourses. D'autre part, dix partis et quinze associations, regroupés au sein d'un collectif Alternative 94, ont demandé, dans un communiqué, la prorogation de la période de transition jusqu'en avril 1995, « compte tenu du retard accusé dans le processus démocratique». - (AFP.)

TOGO: le gouvernement a démissionné. - Le premier ministre, Joseph Koffigoh, a présenté, lundi 21 mars, sa démission au président Gnassingbé Eyadéma, ainsi que celle du «gouvernement de crise» qu'il dirigeait depuis février 1993. La nouvelle Assemblée nationale, qui compte une majorité d'opposants au président (43 députés sur 81), devait être officiellement' installée mardi à Lomé. Le Rassemblement du peuple togolais (RPT, ex-parti unique) a cependant déposé sept recours en annulation à la suite des élections législatives. La Cour suprême doit se prononcer avant le 29 mars. - (AFP.)

ZAÏRE: quarante-trois morts dans le déraillement d'un train. - L'Agence zaîroise de presse AZAP a indiqué, lundi 21 mars, que quarante-trois personnes ont été tuées et des dizaines d'antres blessées dans le déraillement d'un train au Shaba, dans le sud-est du pays. La date de cet accident, qui a eu lieu entre Lubumbashi et Lubudi, n'a pas été précisée. - (AFP.)

l'Etat, le général Liamine Zéroual, aussi ministre de la défense, pour tous « actes et décisions, y compris les arrêtés». Le général Lamari, qui renforce ainsi sa position de numéro deux de la hiérachie militaire, est connu pour son intransigeance à l'encontre des groupes armés islamistes.

D'autre part, l'aéroport international d'Alger a été fermé au trafic, mardi 22 mars. La raison officiellement invoquée fait état de mouvements de grève à l'initiative de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

tion de signature du chef de

L'avertissement des Etats-Unis

au régime de Pyongyang RI Les Etats-Unis ont préparé, avec la Grande-Bretagne, la Russie et la France, une résolution qui sans prévoir formellement de sanctions - demande à Pyongyang de se plier à des contrôles internationant de tous ses sites micléaires. Cette mauvaise volonté accrédite la thèse que le pays s'est lancé, durant les années 70, dans la réalisation d'un vaste programme nucléaire dont il cherche à préserver le secret

cialistes ne sont pas unanimes dans leur appréciation sur la capacité réelle de la Corée du Nord à produire en série des quantités significatives de matériaux nucléaires. Une menace

Certains avancent l'idée d'un bluff dans l'espoir d'obtenir des concessions des Etats-Unis. Mais d'autres, qui sont la majorité, s'accordent pour prédire que Pyongyang aurait assez de plutonium pour parvenir, à une date qu'ils ne précisent pas pour autant, à fabriquer jusqu'à un maximum de deux A l'appui de cette thèse qui fait Moscou, exige que Pyongyang se

pour les pays voisins

de la Corée du Nord une puissance nucléaire à terme, il faut ajouter le fait avéré que ce pays a mis au point – lors d'essais qui ont com-mencé en mai 1993 – des missiles balistiques susceptibles d'emporter des charges mucléaires et, peut-être, des têtes chimiques. Ce sont les missiles Nodong-1 et 2, à propulsion liquide, qui sont inspirés des Scud-C cédés par l'ex-URSS. Ils ont un rayon d'action probable de 1 200 kilométres et le Scud-C (verlisé par les Irakiens pendant la guerre du Golfe et contré par les Patriot avec une efficacité moindre que prévu par leur constructeur) a une trajectoire de quelque 600 kilomètres. La portée de ces armes constitue une menace pour les voi-

En Asie-Pacifique, outre les Coréens du Sud, les plus inquiets sont les Japonais et les Taïwanais, sans oublier les Chinois, Les Coréens du Nord tiennent sous le feu de leurs Nodong pratiquement tout le Japon, Taïwan, une partie de la Chine, de la Mongolie et de la Russie. Mais, à l'heure actuelle, Tokyo, qui a reçu le soutien de

prête à une inspection complète de ses sites nucléaires et renonce à se retirer du TNP. An Proche-Orient, on observe la

même interrogation, notamment en Israël, car les Coréens du Nord ne cachent pas leur volonté d'inonder le-marché régional : ils ont exporté des Scud-C - ils s'apprêteraient à livrer des Nodong à en croire les services israéliens, qui l'ont affirmé dernièrement à François Léotard, ministre français de la défense, lors de sa visite à Jérusalem – la Syrie et l'Iran, voire l'Egypte. On parle aussi de la Libye, qui s'intéresse au Nodong-1 et qui, déjà, en 1986, avait pointé un missile en direction du sud de l'Italie sans provoquer de dommages.

Du seul point de vue militaire ce type de missile sol-sol rend caduques toutes les réflexions d'autrefois sur l'intérêt stratégique d'une zone démilitarisée (comme entre les deux Corées) ou d'un espace de sécurité (c'est le cas pour Israel avec les territoires occupés). Au contraire, de tels missiles, en s'affranchissant des distances et en permettant des tirs en profondeur, rendent possibles des attaques inopinées et soudaines. Le Patriot a un rôle dissuasif par son existence même. Mais, d'une technologie destinée à l'origine à intercepter des avions et devenue, depuis, assez ancienne, il est loin de constituer un remêde à toute épteuve.

#### CLÉS/

≡ Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Créée en 1957 par une décision des Nations unies, elle fonctionne toutefois de façon autonome. Son principal objectif est de veil-ler à une utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Elle a également établi un programme pour encourager la coopération internationale dans le domaine du nucléaire. Son siège est à Vienne.

 Le traité de non-proliferation nucléaire (TNP). Signé à l'initiative des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique, ce traité est entré en vigueur le 5 mars 1970. La Corée du Nord y avait adhéré en 1992, avent d'annoncer, il y a un an, son intention de s'en retirer. Le TNP demande à ses membres d'accepter l'inspection de ses sites nucléaires par l'AIEA. ■ L'accord du 25 février 1994.

Une semaine avant l'expiration de l'ultimatum de l'AIEA, Pyongyang avait donné son accord à la reprise des inspections de ses installations nucléaires par l'AlEA. En échange, les États-Unis avaient accepté d'engager un dialogue politique avec Pyongyang. Une session était prévue, lundi 21 mars, à Genève. Elle a été annulée par Washington.

JACQUES ISNARD

# Le premier ministre japonais n'a pas convaincu Pékin de faire preuve de fermeté à l'égard de la Corée du Nord

de notre correspondant Au cours d'une visite à Pékin dominée par la crise diplomatique concernant les ambitions nucléaires prêtées à Pyongyang (le Monde daté 20-21 mars), le premier ministre japonais, Morihiro Hosokawa, n'a pas réussi à amener la Chine à plus de fer-meté envers son allié nordcoréen. Alors qu'il avait annoncé que le Japon, dans l'hypothèse où l'affaire serait portée devant le Conseil de sécurité des Nations unies, se comporterait « de façon responsable », les dirigeants chinois lui ont répété que « le monde doit être patient, s'efforcer de résoudre le problème par le dialogue, et le résultat viendra automatiquement ».

Pékin a concédé qu'il était «important» que Pyongyang se soumette aux inspections de l'Agence internationale de l'éner-

gie atomique (AIEA), mais s'est refusé à exprimer en public une quelconque inquiétude. Pékin, sans négliger les dangers que présente le comportement du régime de Kim Il-sung, considère qu'il n'y a pas urgence en la matière et cherche à négocier sa coopéra-

tion. La Chine ne veut pas d'une bombe dans la péninsule coréenne, mais rechigne à apparaître de mèche avec les Occidentaux, non seulement en raison du passé, mais aussi de ses différends avec les pays occidentaux sur nombre de questions, dont celle des droits de l'homme. Lá. M. Hosokawa a paru presque en retrait de ses prédécesseurs.

M. Hosokawa était également venu faire part aux Chinois des inquiétudes suscitées dans la région par l'accroissement de leur budget militaire. Au cours d'une

avoir réclamé une plus grande transparence dans ce domaine. Ce à quoi Pékin a, en substance, rétorqué que ce n'était pas son affaire, l'augmentation dudit budget n'étant due qu'à une compensation de l'inflation et de la dévaluation de leur monnaie.

> Un passé doulourenx

Le chef du gouvernement nippon, qui n'est pas politiquement très à l'aise chez lui, a mis l'accent sur une « vision du futur » des relations entre les deux grands rivaux de l'Asie du Nord au siècle prochain, thème jugé flatteur par Pékin. Il ne s'en est pas moins abstenu d'annoncer le montant de l'aide qu'il entend apporter au développement de la Chine, tant cette donnée fait matière à désaccord en ces temps de récession. Pékin voudrait conférence de presse, il a dit leur 15 milliards de dollars pour la

période 1995-2000. « Nous recommanderons une somme appropriée», a répondu M. Hoso-

La visite a enfin été une nouvelle occasion d'échanges aigres-doux concernant un passé douloureux. M. Hosokawa, à en croire les Chinois, a exprimé son « profond regret » pour l'occupa-tion japonaise de la Chine.

Selon des informations non officielles, une centaine de vétérans chinois de la guerre antijaponaise auraient été détenus depuis la fin de la semaine afin de les empêcher de manifester aux alentours de l'ambassade nippone à Pékin. Un dissident a renouvelé ses exigences de dommages de guerre au Japon. Pékin, sur le papier, n'approuve pas de telles revendications, mais, en fait, s'en sert, avec les précautions d'usage.

débarquer. - (AFP.)

#### SURINAM

#### les employés d'un barrage Des hommes armés se sont

emparés, lundi 21 mars, du barrage d'Afobaka, à 100 km au sud de la capitale, Paramaribo, et ont pris en otage une trentaine d'employés de la centrale hydroélectrique ils menacent de faire sauter le barrage, ce qui priverait d'électricité toute la région de Paramaribo, ainsi que l'usine d'aluminium de la Suralco (Suriname Aluminum Co.), l'entreprise qui fait fonctionner la centrale. Ils affirment avoir déjà miné le barrage et la route qui y mane.

BULGARIE : le président izvorable à des élections cipies. - 1e president to Jeliou Jeiev S'est declare in ble à des élections anticipes novembre prochein. dans entretien accorde à la cient je vendredi 18 mars 14 78 blement d'opposition. Unios forces democratiques, 2 min ga une crise gouvernement Bulgarie chair programme is ricente operation in Re premier ministre. Luben Bri gei don reprenden es den en avril et a reliefe sa fri descrions anticipees

■ LE VAR ÉSRANLÉ. Un mois après l'assasinat de Yann Piat, députée UDF-PR du Var, le 25 février, le système de pouvoir local, auquel préside Maurice Arreckx, est ébranlé par le ballottage imposé à ce dernier dans le sixième canton de Toulon. Le président du conseil général et sénateur UDF-PR affronte, au second tour, une candidate du Front national.

# Var: M. Arreckx face au Front national

de notre correspondant

Un soleil généreux donnait au quartier de Nourillon un air esti-val. Maurice Arreckx était heureux en cette matinée du dimanche 20 mars. Après avoir assisté à la traditionnelle et familiale messe du dimanche matin, il s'en allait visiter les vingt-sept bureaux de vote de «son» sixième canton de Toulon. Une petite dame, un vieux monsieur, une revendeuse, une fil-lette endimanchée : ils étaient nombreux à vouloir saluer «Maurice», comme chacun se plaît à l'appeler, ici, avec une respectueuse familiarité. Sobre en com-mentaires, le président du conseil général serrait des mains, faisait des bises, recevait des témoignages de sympathie de tous ses fidèles, navrés par «toutes les misères» qu'on lui fait. «Cette campagne de dénigrement m'a atteint, mais elle a également choqué beaucoup de gens », assurait-il.

L'inquiétude a commencé à s'emparer du «maire du Var» au cours de la soirée. Des résultats

partiels, puis ceux d'un bureau, et d'un autre, ont confirmé une ten-dance, celle de son échec. Les

Maurice Leroy élu dans le Loir-et-Cher

## Le «coco» de Charles Pasqua

de notre correspondant

En 1988, Maurice Leroy, candidat communiste à Droué, aux confins nord du Loir-et-Cher, faisait - à vingt-neuf ans - un joli score : plus de 24 % dans un canton rural, âgé et conserva-teur. L'année suivante, ce jeune économiste brillant, secrétaire du groupe communiste du Sénat, s'installait à la mairie du Poislay, deux cent quarante habitants, où son grand-oncle Marcel, figure locale du PC et accordéoniste réputé dans les fêtes villageoises du Perche, siégeait de longue date au conseil.

Dimanche, à Droué, le PCF a vu ses positions s'effondrer, tan-dis que le sortant, Jacky Mercier (UDF-PR), était «sorti» sans ménagement par un jeune candi-dat sans étiquette, élu triomphalement dès le premier tour, avec près de 61 % des voix. Ce jeune candidat, qui a fait campagne en affichant les témoignages d'es-time de Jacques Chirac ou de René Monory et en se présentant comme «l'homme de la politique de la ville de Charles Pasqua», n'était autre que Maurice Leroy, maire du Poislay...

En effet, l'ancien dirigeant de l'Union nationale des comités d'action lycéens (UNCAL) et de se communiste, qui fut directeur de cabinet aux quatre coins de la banlieue rouge, des mairies d'Orly ou de Nanterre, puis à la présidence du conseil général du Val-de-Marne avant de rejoindre le groupe commu-niste du Palais du Luxembourg, est, depuis un an et demi,

chargé de mission auprès du président du conseil général des Hauts-de-Seine, en charge du plan de lutte pour l'harmonisation sociale et urbaine.

≰ J'ai été repéré par Charles Pasqua dans les couloirs du Sénat. Il m'appelait ∉l'œil de Moscou». » Maurice Leroy explique tranquillement son parcours singulier : «Je ne renie rien. J'ai beaucoup donné au parti et j'y ai énormément appris. Peu à peu, j'ai senti que je n'y avais plus ma place. Quand Charles Pasqua m'a proposé de travailler à ses côtés, 'ai regardé le contenu du projet. C'est un plan fantastique : conju quer l'urbain et l'humain. » « Vous savez, continue-t-il, je n'ai jamais Até aussi à l'aise dans mes bas idèle à mon idéa de départ. » Et puis, conclut-il, « avoir été dans le parti de la dialectique, ça aide à surmonter ses contradictions ».

A la veille du scrutin, les affiches de Maurice Lercy étaient barrées d'un bandeau vert portant le mot « renégat ». Et le conseiller général sortant affichait sa sérénité : «Les Percherons n'aiment pas qu'on retourne sa vaste. » Les Percherons ont montré qu'ils se moquaient des étiquettes comme d'une guigne. Depuis trente ans, leur canton perd de quarante à cinquante habitants par an et leurs deux dernières grandes batailles, contre le passage du TGV et la fer-meture du collège, ont été per-dues. Alors, si le « coco de Pasqua's peut faire quelque

JACQUES BUGIER

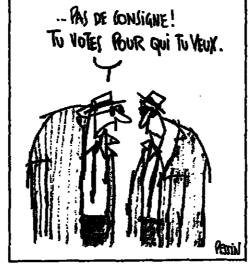

traits tirés, la mâchoire serrée, M. Arreckx a fustigé les médias, avant de se livrer à une analyse plus électorale. «Le nombre des abstentionnistes est énorme, dit-il. Il traduit le désarroi des électeurs devant une situation qui n'est pas encore décantée. Pour le deuxième tour, les électeurs auront le choix entre moi et le Front national. Je garde l'espoir d'un grand sursaut républicain.»

Dans le même temps, Eliane Guillet de la Brosse, candidate du Front national, exprime sa surprise, « Je pensais être seconde derrière Arreckx, et là, on peut parler de victoire, de la victoire d'une politique propre», lance-t-elle. Jean-

départemental du parti d'extrême droite, prend le relais pour estimer que ce résultat « constitue le commencement de la fin d'un parrain» et pour constater que « quarante ans d'arreckxisme se sont écroulés en une seule soirée». Pour sa part, Odette Casanova,

candidate PS dans le sixième canton de Toulon, souhaite que les électeurs « prennent leurs responsabilités lors du second tour» et «refuse de choisir entre la peste et le cholèra». Jacques Croidieu, candidat (divers droite), conseiller municipal de Toulon, les a appelés, lui, à « reporter leurs voix sur la candidate du Front national». Le Parti communiste appelle à Marie Le Chevallier, secrétaire l'abstention, et Génération Ecolo-

Après douze années de mandat de M. Méhaignerie

#### Le CDS aura un nouveau président en décembre

Le conseil politique du CDS, ratifié l'accord survenu entre son président, Pierre Méhaignerie, et Bosson, pour la présidence du mouvement centriste. Auparavant. le bureau politique s'était également prononcé à une écrasante majorité pour cette formule. Après douze années de mandat, M. Méhaignerie abandonnera donc son poste non pas en avril pro-chain, an congrès de Rouen, comme prévu, mais lors d'un congrès extraordinaire fixé en décembre, et qui sera l'occasion pour le CDS de définir sa stratégie

Deux tiers des délégués centristes se sont prononcés pour l'ac-cord proposé par M. Méhaignerie et accepté par M. Bosson, qui voit donc s'ouvrir devant lui la perspective de la présidence du CDS. Rien ne dit pour autant qu'elle sera sans obstacles. Samedi, devant les délégués, François Bay-rou, secrétaire général de l'UDF,

ne s'est pas privé, en effet, de réuni à Paris samedi 19 mars, a déplorer l'absence de stratégie du CDS, à laquelle l'arrangement intervenu entre les deux responsa-bles du CDS ne répond pas, selon lui. Si M. Bayrou n'est pas, pour l'instant, candidat, le tiers des militants qui s'est opposé à l'accord devrait logiquement lui inspirer d'autres ambitions.

Les membres du conseil national se sont prononcés, aussi, sur les candidats à la candidature pour les élections européennes. Nicole Fontaine, député européen sortant, est arrivée en tête devant Bernard Stasi, Yves Pozzo di Borgo, Pierre Bernard-Reymond et Jean-Marie Vanlerenbergue (ces deux derniers étant également députés sortants), Michel Valdigier, François Bordry, Henry Chabert, député sortant, Colette Ronxin et Michel Debatisse, député sortant. La candidature de Dominique Baudis à la tête de liste n'était pas soumise au

**GILLES PARIS** 

« Madame Berrebouh » l'infatigable mère-leader, recevait autrefois les élus, les sociologues : « Il fallait bien le faire pour les enfants. » Interpellée aujourd'hui dans la rue ou à son balcon : « Madame Berrebouh! Madame Berrebouh! Vous voyez bien que je sèche pas l'école!» Invitée à l'inauguration d'un «local de foot » ou à une sête de quartier, elle « les défend et les engueule quand ils ne veulent pas travail-ler ». « C'est vrai, Madame Berrehouh, vous êtes comme une deuxième maman », lui disent souvent les enfants.

Avant même le second tour, il Travaillant sous contrat semble bien que le parti de Jacques Chirac se prépare à assurer la emploi-solidarité avec le centre social, elle s'occupe maintenant relève au conseil général et à la du suivi scolaire des petits, joue la médiatrice, voire l'interprète, mairie de Toulon également, où Marc Bayle, après avoir devance la première adjointe au maire, se ver-rait bien remplacer l'actuel maire, « quand les mamans ne parlent pas le français», avec les professeurs, emmène les adolescents François Trucy, sénateur (UDF-PR), et ce « au nom du discuter à l'école des gardiens de la paix - « si ca pouvait former une nouvelle génération de poli-ciers! » - et ses voisines s'entretechoix de l'ordre républicain et du renouveau, c'est-à-dire d'une nouvelle génération d'élus compénir avec les représentants du service de la protection judiciaire de la jeunesse – « ça les étonne de

JOSÉ LENZINI

## Dordogne : le retour de la gauche

PÉRIGUEUX

gie au vote blanc. Dans l'entourage du président, on se livre à de

savants calculs, faisant intervenir

les voix des abstentionnistes, les

reports et le refus de l'extrême

droite, mais, chez les «amis» poli-

tiques de M. Arreckx, on évoque

déjà l'avenir. Pour Jean-Pierre

Giran, secrétaire départemental du RPR, son parti «porte en lui une grande part de l'avenir des forces libérales du département». Quant à

Louis Bernardi, conseiller sortant

(RPR) du septième canton de Toulon, «il faut dire la vérité. à

savoir que nous assistons à l'écrou-

lement d'un système bâti sur trop

de complaisances ».

de notre correspondant En 1992, le conseil général

de la Dordogne, à gauche depuis le début du siècle, avait basculé à la suite de très mauvais reports de voix entre le PC et le PS au second tour. « C'est ma plus belle victoire », s'était exclamé Yves Guéna, sénateur RPR, maire de Périgueux, au soir de la prise de l'assemblée départementale où la majorité comptait désormais 26 sièges contre 24 à ses adversaires. L'année suivante, les électeurs périgourdins avaient confirmé less vote des cantonales en balayant les qua-tre députés PS et MRG, dont Roland Dumas, au profit d'un quatuor de jeunes loups gaul-listes.

La gauche vient pourtant de montrer qu'il fallait encore compter avec elle en Dordogne. A l'issue du premier tour des cantoneles, marquée par une forte participation, le PS est bien place pour reprendre les cantons de Mussidan, Champagnac-de-Belair et Saint-Pardoux-la-Rivière, si du moins, cette fois, les reports se font correctement à gauche au second tour. Alors qu'il se croyait menacé dans ses fiefs de Domme, Ribérac et Villamblard, le PS a déjà sauvé le premier et devrait conserver es deux autres dimanche prochain. Malgré tout, l'issue du second tour reste particulièrement indécise et dépendra du résultat de quatre cantons où tout reste encore possible.

Pourtant, après les mois difficiles que viennent de vivre

plusieurs élus socialistes du département, personne ne s'attendait à voir la gauche reprendre des couleurs. D'autant qu'elle manquait singulièrement de chef de file après le retrait de Roland Dumas et les ennuis judiciaires de Bernard Bioulac qui préside le conseil général de 1982 à 1992. A la fin du mois de février, ce professeur d'université a été renvoyé en correctionnelle où il devra prochainement s'expliquer sur le détournement en 1991, au profit d'un hebdomadaire proche du PS, d'une subvention destinée à la Fédération Léo-Lagrange. De plus il vient d'être à nouveau mis en examen pour abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux en tant que président de l'an-cien comité d'expansion de la Dordogne à qui la justice reproche d'avoir abrité des emplois fictifs. Plusieurs autres conseillers généraux socialistes ont été, eux aussi, mis en cause dans des procédures

Le RPR et l'UDF, s'ils ont fait campagne sur la nécessité de gérer avec rigueur les deniers du contribuable, ont surtout exploité les affaires pour tenter de discréditer leurs rivaux. Cette campagne n'a apparem-ment pas convaincu un électorat sociologiquement à gauche, qui a retrouvé ses vieux réflexes, dans une vieille terre radicale et laïque. De plus, les partis de droite n'ont pu imposer une stricte discipline à leurs militants, d'où la multiplication de primaires qui risque de laisser des traces.

**DOMINIQUE RICHARD** 

. . .

# LE DESORDRE DES NATIONS

L'ancien ordre international s'est effondré. Partout, des Balkans au Caucase, le réveil des nations a tragiquement ravivé d'anciens conflits. Les guerres civiles se multiplient. d'autres affrontements perdurent, malgré les progrès des négociations, au Proche-Orient, en Afrique australe, en Afghanistan.

Le nouveau numéro de Manière de voir présente un atlas complet, clair et rigoureux du deuveau paysage géostratégique mondial et l'alyse de chacun des conflits de la planète.

100 pages 50 cartes en couleurs 42F Chez votre marchand de journaux

Manière de voir LE MONDE

Devant la Conférence interparlementaire de Paris

# M. Mitterrand prend la défense de l'ONU

En ouvrant les travaux de la 91. conférence de l'Union interparlementaire, réunie à Paris du lundi 21 au samedi 26 mars, François Mitterrand a pris la défense de l'ONU dans la prévention des conflits et la consofidation de la paix.

« Prévenir les conflits est un impératif, l'ONU en est le cadre par excellence », a expliqué, lundi 21 mars, François Mitterrand, à l'ouverture des travaux de la 91º conférence interparlementaire, réunie au siège de l'UNESCO à Paris (1). L'Organisation des Nations unies « est irremplaçable pour la consolida-tion de la paix. Et l'organisation de la paix et de la sécurité collective est plus désirable que jamais », a ajouté le président de la République.

Mettant en garde ceux qui, après avoir « méprisé » les Nations unies, en ont attendu ensuite des « miracles » et se disent aujourd'hui à nouveau « déçus », M. Mitterrand a rappelé que toute organisation humaine demandait une bonne dose « d'effort, de patience et de ténacité» pour aboutir, a fortiori s'il s'agit d'une construction internationale.

Des propos que n'auraient pas démentis les présidents de l'As-semblée nationale et du Sénat, Philippe Séguin, qui préside les travaux de cette conférence, et René Monory, tous deux pré-sents à la tribune avec le chef de l'Etat. La question leur paraît suffisamment importante pour que les deux Chambres du Parlement français s'en occupent en développant leur propre action internationale. C'est ce qu'elles ont fait, notamment en commençant à recevoir des chess d'Etat et de gouvernement étrangers, ce que la tradition leur interdisait jusqu'alors. « Une trop fréquente erreur tend a reconnaître au pouvoir exécutif une sorte de monopole ou de tutelle sur les relations extérieures, comme si elles étaient

chose trop sérieuse pour être confiée aux Parlements », a regretté Philippe Séguin. Prenant le contre-pied d'une

analyse très répandue aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale a fermement repoussé l'idée selon laquelle la taille des défis actuels (environnement, aide au développement, lutte contre la criminalité organisée, etc.), rendrait la structure parlementaire inadaptée.

> «La supériorité de la démocratie»

Face aux « situations inacceptables d'anarchie, d'oppression et de violence qui persistent dans de nombreuses régions, nos Parlements ont une double respon-sabilité », a déclaré M. Séguin : « Ils doivent tout d'abord continuer à témoigner de la supério-rité de la démocratie en confortant sans cesse leur légitimité et leur efficacité, et doivent ensuite exercer pleinement leur rôle international. » Le président du Sénat a renchéri en rappelant que la diplomatie « n'était pas seulement une affaire de spécialistes et que les Parlements ont un rôle important à jouer» dans ce domaine.

Outre la prévention des conflits et le rôle des Nations unies, les cinq cents parlementaires du monde entier invités par le Parlement français doivent traiter de dossiers très divers: l'environnement, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la participation des femmes aux institutions politiques, l'élaboration d'un code de la liberté et de la régularité des élections.

PIERRE SERVENT

(1) Fondée en 1889 par deux parle-mentaires, un Français, Frédéric Passy, et un Britannique, Sir Williams Randal Cremer, l'Union interparlementaire est la plus ancienne organisation politique internationale. Lien de concertation interparlementaire à l'échelle mondiale, elle œuvre pour la paix et pour la pro-motion des institutions représentatives. La conférence interparlementaire, qui rassemble 125 pays, se réunit deux fois

"Je che: Un live

Str. Harris

1 P 1 1

ALE.

12.000

صكاب الامل

inventivité, un génie de la « démerde » pour faire du com-

merce, créer des services et des emplois nouveaux « Nous, on n'a

jamais eu d'industrie lourde, mais

a plus y que comme une tumeui

La capitale

de la Méditerranée ?

malins, qui se disent : « Maintenant on fait avec ; finalement, on a la

chance de les croir pour compren-dre l'Afrique, l'Orient, faire du com-

merce, être efficace en caméléon comme les Japonais le sont, en

comprenant la culture du client, en s'y fondant » Il faudrait que les Marseillais aient le courage

d'avouer leur spécificité et qu'ils se donnent une vocation. Jusqu'en

1988, le commerce a vécu des moments euphoriques avec l'Algèrie. Il faut savoir si on a plus de chance

de vendre des tee-shirts à un Gabo nais qu'à un touriste allemand

Marseille sera-t-elle prête à être la capitale de la Méditerranée? Le

capitale de la Meatierranee? Le problème, c'est qu'à force d'avoir trop tiré à boulets rouges sur les Arabes, le Marseillais qui gagne ensuite de l'argent avec eux ne le dit pas. Regardez les chauffeurs de taxi : tous électeurs du Front national ils se sont acheté de Marado-

nal, ils se sont acheté des Mercedes

concéreuse »

a Madame Berrevound gable mère-leader, recernitions les élus, les sociologe, fois les étus, les sociologies fallait bien le faire se enfants. Interpellée aune dans la rue ou à son de Mudame Berrebouh le Berrebouh le le son le son le le son je seene pas l'ecole l'inauguration d'un foot a on a une fete de ele « les derend et les les quand its ne restent part lers. « C'est vial Madan bouh. You eles come deuxième maman lui

souvent les enfants. Travaillant sous emploi-solidarite aver k social, elle s'occupe mere
du survi scolaire des pare
la médiatrice, voire line e quand les mamare ne pas le français ave les scurs, emmene les addes discuter à l'école des gaix la paix — ass ca forme une nouvelle generation & ciers!" - et ses : olsiusse: nir avec les representate vice de la protenion julie la jeunesse - neu lei inc

département, personne

tendait à voir à ça

dre des couers

de chef de file arraite

de Roland Dumas manage

judiciaires de Berraille

qui présida le 1018 de 1982 à 1991 : 1561

mois de lévrer

d'université à en Tole

correctionne il 1. 1222

chainement & FILEREE

datourneme: :: :: a

profit d'un seren

tion destines was

d'atre a nouses inte

men pour atus marres

recei d'abus de terms

en tent que presenta e

cien comité d'esparat

ont été. eur 2.45 "16

cause dans ses state

gérer avec riquest sissa

du contribustie :: 55

exploité les affares para

de discrédite (6.5 %

ment pes converse se

radicale et la que De ta

persis de droite mant p-

per une stricte 2:502:0525

gritants. d'au a mais

de primaires su "sque 3:

DOMINIQUE RICE

ser des traces

La RPR et : ...

rudicialres.

de la gui

Se 1992, is expected glandral to the Dandrages. It general to part of the mount of the mount of the part of the pa APR, mare de Périen soir de la prise de ia départementale où e de jeunes loups gaul-

Dordogne à C. 122 reproche d'air 1232 Le gerche stere pourent de senotre qu'il felleit encore accepte avec alle en Dordogne. A l'issue de premier tour des contonelles insequée ple une force perféquelons le l'és se biet plant plant deur reprendent le propose de l'étanteur. emplois fictals Figures consisters generalized campagne Sur 2 160000 Cette campagne na son TER SOCIOLOGIC .. C. C. C. dry 9 16110-14 262 :: réflexes, dans une ré :

DESORDRE

a cruse atternational s'est effonde de Selicans au Caucase. le réve de Selicans au Caucase. le réve de la lite le de le reve de la lite le le coules se muitiplient de le course de le coules se muitiplient de le course de la course de la

Le en Algeranie.

Le en Algera

en couleurs. 42F. and de journaux

WE LE MOVDE diplomable des élections cantonales

# marseillais

voir un groupe de mères maghré-bines se mobiliser». Comme elle dit, «il ne faut jamais quitter le terrain, discuter, être en alerte, pres-que vingt-quatre heures sur vingt-quatre». «Entraide RMI», «Parents-Relais», «Amis de l'Es-noir». Ma Rerrehoub house tonpoir», M= Berrebouh bouge toujours autant, même si quelque chose s'est quelque peu brisé...

Quand elle a vu sa voisine pleurer un fils tué par une surdose
d'héroïne et s'angoisser pour le
deuxième, qui n'arrivait pas à
décrocher, elle a elle-même créé
une association pour ces «mères au
bout du rouleau». «Avec nos
moyens, on essaie de trouver des
solutions, discuter, beaucoup discuter avec les jeunes qui sont tombée solutions, aiscuter, beaucoup aiscu-ter avec les jeunes qui sont tombés dedans. On leur trouve des centres de désintoxication, je les accom-pagne en camionnette et, quand on a un peu d'argent, on leur paie un netti retammat avant leur entrée en a un peu a'argent, on teur pate un petit restaurant avant leur entrée en cure. C'est plus humain, ça donne un peu de tendresse. A la sortie, on les éloigne de la cité, pour qu'ils ne soient plus tentés, on teur cherche des appartements, des stages. Ca me fait peur : le chômage, le désauvrement et aca b. en obre ...

vremeni, et «ça», en plus...» Mª Berrebouh vit seule avec ses dix enfants: Nadia, aide-soignante, va bientôt se marier; Yazid tente créer un petit commerce de fruits et légumes. Les autres sont à l'école ou au chômage. Dans les quartiers Nord de Marseille, le chômage atteint, selon les cités, des pointes à 30 %, 40 %, voire 56 % de la population. « Moi, j'arrive à survivre, mais les enfants, quel ovenir les attend?» Autrefois, son atti-répondu à un jeune qui s'était mis à parler : « Viens dans mon bureau, on verra pour une subvention.» Ce

Marseille

de notre correspondant régional

Dans les colonnes du Provençal,

Bernard Tapie l'avait récemment

confié: «Je vais me présenter à la

mairie de Marseille. Et je vais

gagner. Mais le cinquième canton

est un test. Si je ne gagne pas ici,

je ne parle plus des municipales.»

Sondages d'opinion en main, le

président de l'OM savait, en fait,

Au soir du premier tour, son élec-

tion n'était plus qu'une formalité. Avec 43,69 % des suffrages exprimés, il laisse, loin derrière,

ses deux principanx adversaires :

Marie-Claude Roussel (Front

national), arrivée en denxième

position avec 20,81 % des voix, et

le conseiller général sortant, Jean Dufour (PCF), qui n'obtient que 19,68 %. Ces candidats perdent,

respectivement, 7,8 et 10,8 points

de pourcentage par rapport à

l'élection partielle de l'an dernier

qui avait été rendue nécessaire par le décès du précédent titulaire du

siège, le communiste Roger Dona-dio (le Monde du 15 juin 1993).

Quant au candidat socialiste, il est proprement laminé (3,35 %). Ce canton populaire, à la périphérie

du centre-ville, était un fief du

PCF depuis plus d'un demi-siècle. Les candidats présentés ou soutenus par le MRG, sous l'étiquette Energie radicale, ont, de plus, plei-nement bénéficié de «l'effet Tapie». Ils remportent les sent pri-

maires qui les opposaient au PS et ils arrivent en tête de la gauche

dans quatre cantons. Au point que la réussite de trois candidats com-

munistes, dans les 8, 14 et 15 cantons, dépend, au second tour,

M. Tapie s'est ainsi placé en

position idéale pour partir à la conquête de la mairie de Mar-

seille, en s'imposant comme le chef de file de la gauche pho-céenne. On voit mal, désormais,

comment ce rôle pourrait lui être contesté par les socialistes, sauf à provoquer l'éclatement de la fédé-

ration des Bouches-du-Rhône. L'ensemble des membres du

groupe socialiste du conseil muni-

cipal - regroupés autour du maire

du 5º secteur, Charles-Emile Loo se sont, en effet, d'ores et déià

raitiés à la candidature du député

Le PS, de plus, n'a pas de véri-table leader en dehors du prési-

dent du conseil général. Lucien

des Bouches-du-Rhône.

des voix radicales.

iere de risq

une fois tous les cinq ans, et nous, on voudrait des gentillesses toute l'année. Je sais bien qu'ils ne peuvent pas résoudre grand-chose, que c'est difficile. Au moins, on pourrait les voir, et eux, ils pourraient mon-trer qu'ils s'intéressent. On pourrait

1、1000年的基本的工作。1912年12日

M= Berrebouh n'a plus trop d'avis sur l'avenir de Marseille. « Peut-être Tapie, il aiderait un peu les jeunes. » Elle avait bien aime la manière dont il avait « répondu à Le Pen», mais elle dit tout cela sans conviction. «L'important, maintenant, c'est de pouvoir faire quitter les gosses de la cité, quinze jours tous les étés.»

> «Paris ne fait rien DOUT HOUS »

Cette semaine, Stéphane, vingtsix ans, a sorti, avec un copain, la Coupe d'Europe de football gagnée par l'OM. « Nous, on la connaît tellement, on ne se rend plus compte, mais les gens dans la rue s'arrêtaient, klaxonnaient, l'embrass'arretaient, Rioxonnaient, l'embras-saient. Les peux qu'ils avaient. Ils ont eu leur journée. » Ancien prési-dent des Ultras, l'un des plus importants clubs de supporteurs de l'OM, Stéphane rêve que Marseille « soit indépendante de la France pandant de prince investigations de la resultant de la re pendant quinze jours seulement, parce qu'au-delà ce ne serait plus parce qu'au-delà ce ne serait plus raisonnable». Dans le stade, il aime crier le slogan – «Marseille indépendante» – qui, depuis quelques mois, prend de plus en plus de force dans les travées des supporters. Chez lui, il a affiché le tract des Ultras Marseille n'est pas la France, où l'on se moque des travers des sens du Nord et il dit me vers des gens du Nord, et il dit que ça le «libère de chanter, comme tout le monde, «les Parisiens sont des enculés, la capitale, c'est tous des pédés!» «On nous a fait telle-

Une presse, un pays qui, un jour,

Weygand, peu enclin à prendre la

tête d'une liste. Quant au maire (maj. prés.) de Marseille, Robert

Vigouroux, les sondages d'opinion lui ont été, jusqu'ici, très défavora-

bies. Il n'est pas exclu que les

communistes eux-memes trouvent

nn terrain d'entente avec

M. Tapie. Le nouveau secrétaire

national du PCF, Robert Hue, venu soutenir M. Dufour, a ainsi

surpris par son ton très modéré à l'égard du président de l'OM, qu'il

a simplement menacé d'un « car-

De son côté, la direction fédé-

rale du PCF a appelé, lundi 21 mars, les électeurs à voter pour

« les candidats des formations de

eauche» arrivés en tête au premier

ton rouge».

tour des cantonales.

En ballottage favorable dans les quartiers nord

M. Tapie part à la conquête de la mairie

rope - «Ça, personne d'autre, en France, ne peut le faire» -, la musique dans les tribunes, la fête esans la violence, la «liberté de déli-rer, la fierté d'être marseillais»: « on parlait toujours de Marseille comme la ville qui perdait ses emplois, dans le mansme, avec, en plus, des magouilleurs. Pour une fais au'on sertoit des cliebte qu'on sertoit des cliebte qu'on fois qu'on soriait des clichés, qu'on parlait d'elle en positif...»

Marseille indépendante : « Paris ne fait rien pour nous, il faudrait qu'elle s'occupe de nous comme elle s'occupe de le lis nous laissent crever; au moins, qu'ils nous fouteu la paix! » Après de courtes études d'histoire, aujourd'hui employé chez son père, qui dirige une petite entreprise de construction de maté-riel électrique, Stéphane avait manifesté aux Invalides lors du mouvement étudiant en 1986. « Maintenant, il est flagrant, le dégoût lci, on nous a trop promis stade, ne peut pas être maire de Marseille, il est de Paris. Non, ici, personne ne peut nous faire vibrer.» Azedine Bahou se retient, mais il

du mal à cacher sa sympathie pour l'homme qui, justement, vient chambouler la vie politique mar-seillaise. «Parti de rien, il a quand même réussi, quoi qu'en pensent les médias.» Mais lui, la politique... Il sait – et il en est fier – qu'il est un por produit « du régime républi-cain »: fils d'immigrés algériens, un père ouvrier en bâtiment et une famille de huit enfants vivant à Campagne-Lévêque, une cité des quartiers Nord, le voici, à trentetrois ans, à la tête d'une entreprise, Berner-Plus, qu'il a créée et instal-lée à la technopole de Château-Gombert, près du port. Sept sala-riés, 4 millions de francs de chiffre d'affaires, des innovations breve-tées, « des parts de marché, la recherche d'un associé», des inventions qui ne demandent qu'à se développer : le «Tracker», un ins-trument télématique qui suit à la trace un colis transporté par des messageries, le «LecteNer», une carte à puce rechargeable qui per-

Azedine Bahon a fait ses premières armes comme ingénieurconseil à Paris et il rêve que sa GUY PORTE ville natale retrouve ce qui avait bâti sa prospérité autrefois : une

n'est pas de l'argent qu'on veut. Ils fait de Marseille « son idole » et viennent nous faire des gentillesses qui, le lendemain, se met à la brûler. Des magistrats qui s'achar-nent : « C'était exagéré, l'été dernier, on avait l'impression qu'ils y on asaû de l'imagination pour les échanges, dit-il. Nous sommes plus méditerranéens que parisiens; alors, il vaut mieux le vivre comme un prenaient du plaisir. » Malgré son attachement aux Ultras, à l'OM, Stéphane n'est pas de ceux qui voudraient réduire la ville à son football: «Il n'y a eu que deux mille six cents personnes, l'été der-nier, pour manifester contre les pro-cèdures judiciaires, et c'est normal. Les gens ne sont pas fous; ils ne vont pas se jeter dans le port si le club descend en deuxième division!» Mais l'OM, quand même, quatre titres de champion de France d'affilée, une coupe d'Europe d'Europe d'autre de l'Appendique de l'Appe « Le Marseillais a souvent révé d'Europe, coatinue-t-il. Il pensait qu'elle hai était acquise et il n'a pas essayè de comprendre. Ici, malgré ce qu'on peut dire, on n'a pas eu envie d'intégrer réellement l'immigration algérienne. Les quartiers Nord, c'était un monde qu'on ne voulait pas connaître. Aujourd'hui, on va bien être obligé de faire des choix : entre ceux qu' crient : « Pipicaca-les Arabes » et ceux, plus malins, qui se disent : « Maintenant rope - «Ça, personne d'autre, en

de choses, trop pris pour des cons.

de choses, trop pris pour des cons.

Politiquement, je ne me sens nulle
part. A Marseille, il n'y a plus de
vie politique, seulement des vieux
qui ont leurs clans et fonctionnent à
l'ancienne. Bernard Tapie, malgré
le bonheur qu'il nous a donné au

grâce aux courses gagnées entre la ville et l'aéroport en transportant en grande majorité... des Algériens!»

Azedine pense qu'on est à un tournant. Il est content d'avoir quitté Marseille quelques années, parce que «quand on ne bouge pas de son coin, on devient taré», mais il ne désespère pas de voir la ville envinique, celle que «Jo Corbeau», l'un des premiers chanteurs de rag-22-muffin de la ville, aime raconter à travers une «histoire qu'on nous faisait jouer à l'école primaire, celle de Gyptis, la fille du roi autochtone, tombant amoureuse de Protis, le capitaine du premier bateau pho-céen qui avait fait son entrée dans le vieux port six cents ans avant Jesus-Christ. De ce mariage mixte est née Marseille et nous, petits, on répétait à la fin du sketch : « C'est d'ici que rayonna la civilisation dans le monde occidental...» DOMINIQUE LE GUILLEDOUX

met de payer sa consommation d'électricité en la branchant directement sur le compteur EDF...

# Gironde : la droite n'a pas partie gagnée

**BORDEAUX** 

de notre correspondant La droite espérait confirmer, lors de cas cantonales, le succès qui lui avait permis, à l'oc-

casion d'una partielle en octobre dernier, de remporter la majorité du conseil général de la Gironde. Ses chances lui paraissaient d'autant plus grandes qu'elle ne remettait en ieu que douze cantons contre dix-neuf pour les socia-listes et un pour le Parti com-muniste. Il faut cependant reconnaître qu'elle n'avait cédé à aucun triomphalisme. A Philippe Madrelle (PS), qui avait décidé de se maintenir en attendant le résultat du scrutin de mars 1994, Hugues Martin (RPR), suppléant aux législatives de Jacques Cha-ban-Delmas et son adjoint à la mairie de Bordeaux, avait répondu par une attitude pru-dente. Il avait mené une campagne de chaîlenger, restant modéré dans ses attaques contre un homme très implanté sur le terrain après quinze ans de présidence de l'assemblée départementale et ardent défenseur de la Gironde rurale face aux appétits de

l'agglomération bordelaise. Les résultats du premier tour soulignent, plus que par le passé, le clivage entre Bordeaux et les cantons ruraux. Si la participation a été en augmentation partout, la hausse a été beaucoup plus marquée dans les zones rurales. Surtout, les votes ruraux ont montré une bonne tenue de la gauche, deux sortants de droite - à Grignols et à Targon - se trouvent en ballottage défavorable, et un autre en situation très délicate à Castilion-La-Bataille. Mais cela pourra-t-il compenser la perte

envisageable du canton de Coutras et les ballottages difficiles des sortants socialistes à Blanquefort, Créon, Lesparre-Médoc, Sainte-Foy-la-Grande ou Villenave-d'Ornon?

Les chiffres qui seront suivis avec le plus d'attention concernent sans conteste Bordeaux, meme si la gauche ne peut espérer y gagner un nou-veau canton. Car cette fois non seulement les hommes du maire sont contestés par des candidats du FN, mais, dans le troisième et le quatrième canton, ils ont trouvé face à eux des « divers droite » qui ne faisaient pas mystère de leur opposition à la politique de la municipalité et qui ont obtenu des scores honorables, tout particulièrement contre M. Martin lui-même. A travers eux s'est fait entendre, pour la première fois, une minorité depuis longtemps silencieuse et apparemment de plus en plus mécontente.

L'augmentation de la partici pation a ainsi profité au Parti socialiste et au Front national, iamais aux représentants de Jacques Chaban Delmas. Une seule exception : pour le CDS Jean-Charles Paris, à Bordeaux 1 , qui fait un meilleur score que Simone Noailles, première adjointe au maire de Bordeaux, lors de la cantonale partielle d'octobre

Deux interprétations restent possibles. Les uns verront dans le résultat de Bordeaux un désaveu de la politique du maire et de son maintien malgré la maladie; les autres, la conséquence du fait qu'il n'a à aucun moment participé à la

PIERRE CHERRUAU

acomora "a seifi sei sico i Master of Business Administration

Université à San Francisco

spécialisée en Management International California State approved

> 12 mois intensifs de programme américain ■ Campus urbain, recrutement multinational

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA

Centres d'information en Amérique, Asie, Europe

Paris Tél.: 16 (1) 40-70-10-00 - Fax: 40-70-10-10





#### CONFIRMATION DES RÉSULTATS 1993

MAINTIEN DES PARTS DE MARCHÉ

La Groupe SSN s'était fixé comme objectif prioritaire pour 1993 la défense de ses parts de marché. Cet objectif a été pleinement atteint grâce à la puissance de ses marques. Les investissements publicitaires ont été maintenus; les dépenses promotionnelles ont été accruss et cette augmentation a été financée, pour l'essentiel, par les premiers effets d'un important programme de réduction des coûts; grâce aux provisions constituées antérieurement, les charges de restructuration n'ant pos pesé sur les résultats de l'exercice.

RESULTATS CONFORMES AUX PRÉVISIONS

Le Groupe BSN a réalisé en 1993 un chilfre d'affaires consolidé de 70,1 milliards de francs en progression de 1,9 % à structure et taux de

Conformément à ce qui avoit été annoncé à la fin du mois de janvier 1994, le bénéfice net du Groupe BSN s'élève à 3 422 millions de francs en 1993, contre 3 638 millions de francs en 1992. Ce résultat tient compte des 132 millions de francs de profits exceptionnels liés à des changements de normes comptables ; inversement il a été affecté pour environ 170 millions de francs par des pertes de conversion liées à la variation des devises. La marge brute d'autofinancement s'est élevée à 6 691 millions de francs.

| jen <del>pilion</del> de <del>iro</del> ncij              | 1992    | 1993    |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| Challe d'olloires                                         | 70 840  | 70 108  |
| Résultat aperationnel                                     | 7 117   | 6 351   |
| Bénésce net (part du Groupe)                              | 3 638   | 3 422   |
| Cash flow disponible<br>après investissements industriels | 3 802   | 3 628   |
| Bènéfica net par action (dilué)                           | 55.60 F | 50.96 F |

L'essentiel de la baisse du résultat opérationnel est imputable aux effets manétaires qui ant eu un impact négatif de 389 millions de francs, et à la détérioration du résultat de la Branche Emballage.

**ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE EXTERNE** 

Tout en maintenant un faible niveau d'endettement, et avec un cash flow disponible qui est demeuré très important (3,6 milliards de francs en 1993), le Groupe a poursuivi très activement sa stratégie de croissance ; il a investi plus de 8 milliards de francs pour son développement essentjellement dans l'eau minérale et dans les produits frais. En terme de géographie le Groupe a fait porter ses efforts sur l'Europe

AUGMENTATION DU DIVIDENDE

Le Canseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 10 mai 1994 de porter le dividende à 15,50 francs par action au titre de 1993 (15,00 francs en 1992) correspondant à un dividende global par action de 23,25 francs (22,50 francs en 1992).

Comme l'année passée, les actionnaires aurant la possibilité d'opter pour le paiement du dividende en actions de la société BSN.











*≱*4 . .

3615 ELECTRE. UN SERVICE DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

Un auteur, un titre d'ouvrage vous échappe. Vous voulez connaître les livres parus sur un sujet donné. Vous lisez par plaisir ou pour votre vie professionnelle. Tapez 3615 ELECTRE sur votre Minitel. 350 000 livres disponibles en langue française sont référencés, avec un résumé, dans un service mis à jour en permanence.

Les références de 350 000 livres à portée de main

"Je cherche

un livre"

THE SHAREST PARTY OF THE

- TAPEZ -

3615

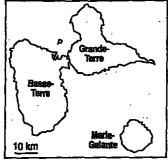

Le scrutin a de nouveau été l'occasion d'un duel fratricide entre socialistes dis-sidents, emmenés par Dominique Lari-fla, président de l'assemblée départementale, et socialistes orthodoxes, partisans du député (PS) Frédéric Jal-ton. Ces derniers semblent avoir pris le dessus : ils battent un socialiste disti-dent et mettent en ballottage un de leurs chefs de file à Abymes-2, René-Serge Nabajoth. En outre, à Marie-Calante, ils randon en siège au PPDG (Parti pro-gressiste démocratique guadeloupéen), allié des socialistes dissidents. L'autre enjeu de ce scrutin était de tester le créenjan de ce scrum chan de tester le cre-dit électoral des amis de Lucette Michaux-Chevry (RPR), présidente du conseil régional. Le résultat est contrasté. Si Aldo Blaise (RPR) est réélu dès le premier tour à Sainte-Anne-2, Philippe Chaulet (RPR), en revanche, est en difficulté à Bouillante.

CONSEIL SORTANT: 1 UPLG; 3 PCG; 7 PPDG; 3 PS; 1 asp. PS; 8 PS dies.; 4 div. g.; 1 UDF; 7 RPR; 8 div. d. (prés. : Dominique Larifla, PS dlss., a. d., m. de Petit-Bourg). Les Abymes-2

L. 5 098: A. 54.19 %: E. 2 096
René-Serge Nabajoth, cs., PS diss., cr., adj. m., 1 025; Fred Pallas, PS, 734; Patrick Gouffran, RPR, 204; Alain Pierre-Justin, PPDG, 88; Maryse Taupe, PCG, 45. BALL Les Abymes-3

Christian Nestar, PS, 2 022 (62,83%). ELU. Jacques Monpierre, c.s., PS diss., adj. m., 873; Félicien Blombou, PCG, 184; Guy, Cambou, UPLG,

L, 6 160; A., 41,54 %; E., 3 218

I., 6 507; A., 51,69 %; E., 2 793 Daniel Marsin, div. g., 1 047; Felix Proto, PS, 736; Bernard Galantine, RPR, 725; Gérard Jean-Louis, div., 188; Eusèbe Azor, PPDG, 70; Christian Polko, div., 27. BALL. Agnès Tantin, cs., PS diss., adj. m., n.s.r.p.

I., 4 707; A., 42,14 %; E., 2 443 Marcel Vespasien, PS, I 023; Yves Ringon, div., 664; Dominique Théophile, div. g., 426; Lambert Zami, RPR, 287; Donatien Lam-bert, PCG, 43. Arthur Boucard, c.s., PS, adj. m.,

Resear Terra-1 I., 5 114; A., 51,40 %; E., 2 231 Jérôme Cléry, c.s., PPDG, c.r., m., 922; Daniel Beaubrum, RPR, 606; Roland Ezelin, UPLG, c.r., 370; Robert Valérius, div. g., 246; Julien Vingataramin, PS, 87.

BALL.

Basse-Terre-2 L, 3 866; A., 49,92 %; E., 1 763 Ary Foy, c.s., div. g., adj. m., 1 080 (61,25%). REELU.

L, 5 209; A., 33,53 %; E., 3 247 Philippe Chaulet, cs., RPR, d., m., 1 509; Jean-Claude Maio, rég., 1 216; Robert Racon, PS, 297; Berthe Dambury, MDC, 225. BALL

L., 3 242; A., 30,66 %; E., 2 156 Benoît Camboulin, c.s., div. d., c.r., m., l 408 (65,30%). REELU.

Le Gosier-1 I., 5 702; A., 48.63 %; E., 2 761 Jacques Gillot, div. g., sout. PS, m., 1 992 (72,14%). ELU.
Christian Theresine, div. g., adj. m., 336; Constant Martial, div. d., 251; Georges Gombaud-Saintonge, RPR, 182.

Léopold Hélène, c.s., RPR, n.s.r.p. Le Gosier-2 I., 6 879; A., 43,24 %; E., 3 674
Julien André, PS, adj. m., 1 635;
Christian Thenard, div. g., adj. m.,
1 579; Nesty Virolan, c.s., RPR,
c.m., 405; Harry Custos, PPDG,
55

L, 4 371: A. 44,63 %; E., 2 206 Luc Adémar, c.s., RPR, adj. m., 1 790 (81,14%). REELU.

per repport

60.39

25,70 8,96

9,43 7,30

23,30

13,08 6,55 3,66

5,75

5,68

2.26

0,09 0,57

18 563 058

11 209 980

10 707 547

4 770 544 1 663 058

1 751 026

1 356 462

4 325 773

2 428 951 (1 1 216 395

680 427

1 087 791

1 054 520

421 099

16 711 105 629

Grand-Bourg-Marie-Galant I., 4 791; A., 37,06 %; E., 2 933 Patrice Tirolien, PS, c.r., m., 2 141 (72,99%). ELU. Jocelyne Coquin, PPDG, 792. Jean Girard, cs., PPDG, n.s.r.p.

Petit-Canal I., 4 551; A., 31,46 %; E., 3 007 Florent Mitel, c.s., PCG, m., 1946! (64,71%). REELU

I., 5 838; A., 39,89 %; E., 3 373 Blaise Elatré, PPDG, adj. m., 1 636; Laurent Bernier, div. d., 024; Robert Radhounandan, RPR. 373; Frantz Quillin, div. 135; Jean Daijardin, UPLG, 87; Rosan Cigar, PCG, 85; Raymond Viviès, div. d., 28; Edouard Deher-Lesaint, div., 5. Lessint, div., 5. BALL. Ernest Moutoussamy, c.s., PPDG,

1., 2 988; A., 41,59 %; E., 1 682 François Paméole, c.a., PS diss., m., 1 139 (67,71%). REELU.

Sainte-Anne-1 I., 7 414; A., 47,04 %; E., 3 558 Marcellin Lubeth, cs., PPDG, cr., m., 2 197 (61,74%). REELU.

Sainte-Anne-2 L., 4 010; A., 39,92 %; E., 2 221 Blaise Aldo, c.s., RPR, c.r., c.m., 1 126 (50,69%). REELU.

I., 6 949; A., 31,29 %; E., 4 547 Daniel Jean, c.s., PS diss., c.r., m., 2 362 (51,94%). REELU.

L, 4 326; A., 30,30 %; E., 2 919 I., 4 326; A., 30,30 %; E., 2 > 1 Félix Flémin, cs., PCG, c.r., m., 938; Lucien Nestor, div. g., 671; Max Mathiasin, PS, 563; Colette Barré, UDF, 459; Duberaet Michel, RPR, 109; Gérard Alidor, div. g., 96; Serge Glaude, UPLG, 83.

Les Solutes I., 2 775; A., 30,70 %; E., 1 894 Robert Joyeux, RPR, c.r., 954 (50,36%). ELU. Alex Falémé, div. g., 940. Eugène L'Etang, c.s., div. g., n.s.r.p.

Views-Habitants-Baillif L. 8 405; A., 31,44 %; E., 5'467 Aramis Arbau, div. d., adj. sa. de Freux-Habitants, 1 904; Victotien Lurel, PS, 1 649; Edward Hatchi,

59<u>,22</u> 40,77

23,07 7,83 3,74 11,49

27,25 12,41 7,16 7,87

0,04 4,26

au PS intécrait les suffraces cintenus par le MDC (Mouvement des cirovens).

42,19 14,33 6,85 21,00

49,83

22,70 13,09

0,09 7,78

Les résultats du premier tour selon nos statistiques (\*)

420 858

249 249 171 607

230 159

97 104 32 982

15 776

48 346

114 691

225

17 929

PS, c.r., m. de Baillif, 1 370; Mar-cel Gène, div. d., 362; Aurélien Beaujean, div. d., adj. m. de Vieux-Habitants, 182. BALL. Nathalien Etna, c.s., div. d., n.s.r.p.

MARTINIQUE



Ce premier tour laisse apparaître une lgrande stabilité du corps électoral. Sur les douze cantons pourvus dès le premier tour, la droite en enlève la moitié – six – et la gauche traditionnelle (PPM, PCM et divers gauche) en remporte cinq. Le dernier siège revient à l'écolo-indépendantiste Garcin Malsa, qui conserve son siège de Sainte-Anne. D'une manière générale, les indépendantistes – divisés entre le Mouvement indépendantiste martiniquais (MIM) et le Conseil national des comités populaires (CNCP) – enregistrent une poussée dans les cantons du chel·lieu: 14 % à Fort-de-France-7 et jusqu'à 36 % à Fort-de-France-7 | La présidence du conseil général ne devrait maigné tout Ce premier tour laisse apparaître une conseil général ne devrait maigré tout pas échapper au PPM, à moins que cemi-ci — qui doit son assise électorale au poids personnel de son fondateur Aimé Césaire — ne se voit privé de l'ap-point traditionnel des élus divers

CONSELL SORTANT : 1 ind.; 1 MIM; 2 PCM; 1 PCM diss.; 10 PPM; 2 PS; 10 div.g.; 3 UDF; 1 UDF-PSD; 7 RPR; 7 div.d. (prés.; Roger Lise, PPM, app. PS, a.d., adj. m. de Fort-de-France).

L'Ajoupa-Bouillon L., 1 300; A., 26,00 %; E., 914

par rapport aux inscrib

60,36 39,64

25,64 8,93 9,30 7,40

23,39 13,07 6,56 3,75

5,62 5,55

2,21 0,08 0,65

Sylvère Bonte, div. d., sont. RPR-UDF, 289; Edouard Jean-Elie, cs., div. g., m., 272; Madeleine de Grandmaison, PPM, 266; Marcel Sellaye, ind., 87. BALL.

per rapport aux suffrage exprimés

44,50 15,50 16,15 12,84

40,60 22,68

11,39 6,51

9,76 9,64

3,85 0,15 1,12

Les Auses-d'Arlets L, 2 666; A., 33,34 %; E., 1 721 Olga Delbois, c.s., div. g., m., 971 (56,42%). REELU.

I., 3 336: A., 23,23 %; E., 2 440 André Charpentier, div. d., adj. m., 1 285 (52,66%). Alex Cardon, PPM, c.r., 526; René Sinovassin-Naïk, PS, 340; Fernand Papaya, PCM, c.r., 289. Félix Joachim, c.s., div. d., n.s.r.p. Le Carbet

I, 3 882; A., 37,12 %; E., 2 336 Jean Bally, c.s., UDF, 983; Alexandre Mouriesse, PPM, m., 821; Lucien Saribert, div., 193; Gérard Monstin, div., 173; Isambert Durivau, ind., 146; Max Dufrenot, ind., 20.

Case-Pilote-Bellefostaine L, 3 346; A., 41,84 %; E., 1 817 Roger Lise, c.s., UDF, sén., 1 150 (63,29%). RÉELU.

Le Disment L, 2 720; A., 24,44 %; E., 2 014 Serge Larcher, c.s., div. g., sout. PPM, m., 1 366 (67,82%). REELU.

Fort-de-France-1 L, 5 574; A., 64,04 %; E., 1 824 Claude Cayrol, c.s., PPM, 1 052; Michel Chalono, RPR, 533; Camille Chauvet, div. g., 184; Guy Saintot, div., 55. Rort-de-France-2

I., 3 348; A., 64.54 %; E., I 039 Pierre Suédile, PPM, 409; Gilbert Pago, ext. g., 2f0; Yvelyne Tanic, div. d., sout. RPR-UDF, 168; Auguste Rejon, div. g., 82; Emmanuel Rémion, ind., 67; Jocelyn Lamon, PCM, 45; Marianne Malsa, ind., 31; Emmanuel Marie-Louise, div., 27.

Henri Fida C. S. PPM, adi m. Henri Fida, c.s., PPM, adj. m., Fort-de-France-5

I., 4 438; A., 60,45 %; E., 1 478 Pierre Celma, cs., PPM, 617; Serge Merlini, div. d., sout. RPR-UDF, 313; Patrick Magloire, ind., 208; Camille Jean-Alphonse, div., 180; Marceau Jobello, PS, 93; André Constant, PCM, 67. RALL. Fort-de-France-7

L, 8 778; A., 69,03 %; E., 2 628 Léon Zami, c.s., PPM, adj. m., 1016; Francis Carole, ind., 537; Germaine Mirta-Nivert, div. d., sout. RPR-UDF, 518; Marc Pulvar, ind., 415; Michel Coridon, div.,

Fort-de-France-10 1, 6 419; A., 59,49 %; E., 2 372 Claude Lise, c.s., PPM, adj., m., 1 646 (69,39%). REELU.

Le François-1 I., 6 299; A., 43,03 %; E., 3 267 Ernest Wan Ajouhu, PS, m., 1 551; Maurice Antiste, div., 1 001; Gil-bert Delem, PS, 360; Solange Arinne, RPR, 184; Raymond Lus-bec, div. d., 171. BALL. Paul Alcinder, c.s., div. g., n.s.r.p.

Gros-Morne I., 6 949: A., 46, I9 %; E., 3 402 Anicet Turinay, c.s., RPR, d., m., 2 107 (61,93%). REELU.

Le Lamentin-1 L, 5 067; A., 50,48 %; E., 2 242

Georges Erichot, c.s., PCM, c.r., adj. m., 1 545 (68,91%). REELU. Le Lamentin 3

I., 4 874; A., 44,68 %; E., 2 300 Albert Pivaty, PCM, adj. m., 1 215; Erick Valère, div. g., 425; Bertin Michigant, PCM, diss., 310; Georges Pognon, RPR, 241; Géro-mie Louis-Désir-Elisa, PS, 76; Jean-Baptiste Delaunay-Belleville, div. g., 33.

Le Maria I., 5 151; A., 36,16 %; E., 3 164 Rodolphe Desiré, c.s., PPM, sén., m., 1 902 (60,11%). REELU. Le Morae-Rouge

L, 4 207; A., 35,53 %; E., 2 397 Jenny Dulys, c.s., RPR, c.r., adj. m., 1 875 (78,22%). REELUE.

Saint-Esprit 1., 6 487; A., 43,25 %; E., 3 498 Eric Hayot, c.s., div. d., sout. RPR-UDF, 1 772 (50,65%). REELU.

Saint-Joseph I., 8 081; A., 42,22 %; E., 4 314 Raymond Saffache, c.s., RPR, c.r., m., 2 649 (61,40 %). REELU.

Saint-Pierre L, 6 138; A., 50,06 %; E., 2 853 Louis Pierre-Charles, c.s., div. d., sout. RPR-UDF, m., i 277; Gérald Prufer, div., 898; Albert Pavius, PS, 377; Jean Maurice, div. d., 301.

I., 3 040; A., 23.15 %; E., 2 285 Garcin Maisa, c.s., ind., 1 343 (58,77%). REELU.

(58,77%). Sainte-Lace I., 4 508; A., 29,32 %; E., 3 033 Edgar Thirault, div. d., 1 490; Louis Crusol, PPM, c.r., m., 1 378; Mathieu René, ind., c.r., 97; Jean-Claude Louis-Sidney, ind., 68.

Jean Marran, c.s., UDF-PSD,

**GUYANE** 

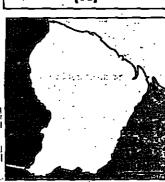

\*\*\*

Le Parti socialiste guyanais (PSG) retrouve ses marques après avoir été sévèrement ébranlé en 1993 par l'émersence du feune mouvement Walwari de Christiane Taubira-Delannon, député (République et Liberté). L'élection facile à Cavenne-Nord-Est d'Antoine Karam, président du couseil régional, face à Mª Taubira-Delannon, à Pissue d'une campagne passionnée, résume à elle seule ce retour du balancier. Les partisans de M. Taubira Delannon peuvent malgré tout espérer enlever un

#### RÉACTIONS

MRG + divers gauche

dont PS

Extrême droite.

dont FN...

LAURENT FABIUS « Le PS doit déséquilibrer

l'actuel rapport gauche-droite » Laurent Fabius a déclaré, lundi

21 mars, sur RTL, que «le PS a progressé dans sa phase critique à l'égard du gouvernament», mais que les socialistes ne sont « pas encore entendus dans [leurs] propositions >. « Deux questions, a dit l'ancien premier ministre, se posent pour le PS: d'une part, il n'y a pas grande modification dans les camps gauche-droite; le PS mange surtout, semble-t-il, sur les écolo-gistes et sur d'autres petites formations. Or, si l'on veut que le Parti socialiste (...) augmente dens le futur, il faut qu'il déséquilibre un petit peu ce repport

«La deuxième question, a continué M. Fabius, ce sont les 40 % d'abstentions. En admettant que ce soient surtout des exclus, le problème est de savoir comment dégeler ce front d'exclusion. Cela veut dire, pour le PS, des critiques très acérées et

très fondées à l'égard des positions gouvernementales, et des propositions alternatives crédi-bles. »

44,55 15,53

16,35 12,66

40,40

22,68 11,36

9,97

3.93

0,15 0,98

MOUVEMENT DES CITOYENS

Appel à la « discipline républicaine » à gauche

Le Mouvement des citoyens, que préside Jean-Pierre Chevènement, député (apparenté PS) du Territoire de Belfort, a appelé les électeurs, lundi 21 mars, à « mettre en œuvre la discipline républi-caine » en faveur des « candidats de progrès » lors du second tour ections cantonales.

Le MDC, qui a eu deux élus, dès le premier tour, dans l'Aisne et le Territoire de Belfort, a obtenu, en moyenne, 10,55 9 des voix dans les cantons où il était présent. Quatorze de ses candidats restent en lice au des amis de M. Chevèriement sera de tenter de conserver la présidence du conseil Territoire de Belfort.

Les résultats définitifs du ministère de l'intérieur pour le premier tour (1)

18 983 912

11 459 229 7 524 683

10 937 708

4 867 648

1 896 038

1 766 802 1 404 808

4 440 464

2 481 204

712 719

1 067 791

1 054 520

421 324

16 921 123 558

| ,                                                                                                 | En wok.                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                   | in s                                                                   | ièges                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                   |                                                                                                                                            | aux paecigs<br>ber tabbost                                                                    | par rapport<br>aux suffrages<br>suprimis                                                          | Sortenta                                                               | Box                                                       |  |
| inscrits                                                                                          | 18 992 910<br>11 466 289<br>7 526 621<br>10 947 210                                                                                        | 60,37<br>39,62                                                                                |                                                                                                   |                                                                        |                                                           |  |
| Extrême gauche PC PS MRG Divers gauche Ecologistes Divers RPR UDF Divers droite FN Extrême droite | 71 471<br>1 247 478<br>2 457 971<br>131 674<br>587 698<br>381 657<br>113 033<br>1 712 602<br>1 659 115<br>1 509 864<br>1 058 859<br>15 790 | 0,37<br>6,58<br>12,94<br>0,69<br>3,09<br>2,01<br>0,59<br>9,02<br>8,73<br>7,95<br>5,57<br>0,08 | 0,65<br>11,39<br>22,45<br>1,20<br>6,36<br>3,48<br>1,03<br>15,64<br>15,16<br>13,79<br>9,67<br>0,14 | 16<br>154<br>515<br>41<br>122<br>3<br>2<br>369<br>453<br>330<br>2<br>0 | 5<br>26<br>110<br>15<br>37<br>0<br>2<br>141<br>162<br>138 |  |

ARTS et SPECTACLES

### Présentation des résultats

est suivi du nombre de sièges à pourvoir. Après la mention + figure entre crochets le nombre de cantons n'appartenant pas à la série renouvelable, qui sont vacants du fait de la démission, du décès ou de l'annula-tion de l'élection de leurs titulaires. Dens la liste, ces cantons sont précédés d'un m. A Mayotte, les cantons récem-

ment créés sont précédés ďun 🖜 Figurent ensuite la composi-

tion du conseil général sortant, puis les résultats canton par canton dans l'ordre alphabéti-

Abréviations et sigles

div.: divers (inclassables, ni de droite ni de gauche). div. d.: divers droite, div. g. : divers gauche. écol. : écologiste. ind.: indépendantiste.

MPM : Mouvement populai mahorais (divers droite). MRG: Mouvement des radicaux de gauche. PCG: Parti communiste de

PCM : Parti communiste de PCR : Parti communiste réu-

PPDG: Parti progressiste démocratique guadeloupéen PPM : Parti progressiste mar

PS : Parti socialiste

rég.: régionaliste.

RPR: Rassemblement pour le République. UDF: Union pour la démocratie française UDF-COS: Centre des démo-

crates sociaux. UDF-P et R : Clubs perspectives et réal

UDF-PR : Parti républicain. UDF-PSD: Parti social-démo-UDF-rad. : Parti radical.

UPLG: Union pour la libéra-tion de la Guadeloupe (Indépen-Verts: Verts.

- La mention «app.» signale les candidats qui sont proches d'un parti sans y adhérer. - La mention « diss. » signale les candidats qui n'ont pas l'in-vestiture de leur parti, qui en ont été exclus ou qui s'en sont mis cen congé ».

- La mention « sout. » signale les candidats qui, sans appar-tenir à un parti, bénéficient de son soutien.

d. : député.

sén. : sénateur. prés. c. r.: président du conseil régional c. r. : conseiller régional.

prés. c. g.: président du conseil général. m.: maire.

adj. m. : adjoint au maire c. m. : conseiller municipal

# المكنا من الاعل

# ions cantonales

Deorges Erichol, c.s., PCM, c.r., 1545 (68.91%). REFLUENCE TO THE LANGE OF THE LANG Affect Pivaty, PCM, adj. m., 1 215; Bertin Brick Vallere, div. g., 425; Bertin Michigant, PCM, diss., 310; Georges Pognon, RPR, 241; Gérce Jones Pognon, PR, 241; Gérce Jones Baotiste Delaunay-Belleville, Bartin Baotiste Delaunay-Belleville, B. 33; B. 11.1.

1, 5 151: A., 36, 16 %; F., 3 104 Rodolphe Desiré, c.s. PPM, sen., 1902 (60,11%). REELU ### 1936 | Recording Desire, c.s. PPM, sen. 1902 (60,11%). REELU | 1903 (60,11%). REELU | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (324) | 1903 (

1, 6 487; A. 43,25 %; E. 3 498 E 1817 | Ric Harat, c.s., div. d., sout. RPR-ste. 130 | CDF, 1772 (50,65%). REELU. - Seint-Joseph 1. 8 081; A., 42,22 %; E. 4 314

Reymond Saffache, c.s. RPR, c.r. in 2 649 (61,40%), RFEIU Saint-Pierre A. 6.138; A. 50,06 %, E., 2 853 Ladis Pierre-Charles, c.s., div. d. sour. RPR-UDF, m.. 1 277; Geraid Prafer, div., 898; Albert Pavius, PS, 377; Jean Maurice, div. d., 30; B.11.1.

PR 533 184: Guy R4LL

T / 039

09: Gilbert type Tame: DF 168: 52: Emete 1 Joseiya

ario Louise.

E 163 APR-LOF

ad 239: 21 100: 37 April

AL ST Late Park.

ites, day.

G. 1591 Oct. Oct. Younge

-£; 5;040; A., 23.15 %: E., 2 285 Garcin Malsa, c.s., ind., 1 343 158.7790 REFIT

Spinte-Lace £ 4508; A. 29,32 %, E. 3 (6) Edgas Thirault, div. d., 1 490; Louis Crusol, PPM, c.r., m., 1 575. Mathieu Rene, ind., c.r., 9 Jean-Cande Louis-Sidney, ind., 68.

- Jean Marsan, c.s., CDF-18D वर्त्वक

## GUYANE



Le Parti socialiste con anal 17% differe sa manuer apres aver et. sévérement chande en 1973 par il atragelor de jeune mouvement Wale at ... Coretiane Tanbera-Delannon der facile & Cayenne-Nord-Fat d. Values. Social president the convert revent offer campagne passionire, résult à se contra de halancier les provent maigré tout espèrer enlever ut.

#### ation des résultats PSG - Parti socialiste guya

e leurs Chi-Tarte. ces des d'un s

acut sortent.

COUNTRIES TO

UDF : Union pour la démo-UDF-COS : Centre des démo-Craffe Society. UDF-P et R : Clubs perspec-

RPR : Resemblement pour 🐇

UDF-PR - Parti républicain. 107 PSD : Parti social-demo-UCF-rad, : Persi redical

UPUG: Union pour la libéraon de le Guadeloupe (indépen-Verte Verts

Le metrion supp. » signale les desdidets qui sont proches d'un parti sens y adherer. la mantion relies. > signale les candidats qui n'ont pes i re-vestiture de leur parti, qui en

ont are exclusion qui s'en son: mis can congé ». La membre a sout, a signale les caridides qui, sans appar-tant à un parti, bénéficient de

Tres. c. s. : président du C. T. Conseiler régional tries, c. g. président du tries général ATT. : RIBERO.

en us moiont au mare C. TH. 2 conseiller municipal dans les départements et les collectivités territoriales d'Outre-mer

canton à Cayenne-Sud-Est. Au total, la leçon est rude : le mouvement Wala-wari, soulevé par le charisme de son égérie lors d'élections législatives très personnalisées, a cruellement manqué d'enracinement local pour faire pièce à a puissante machine du PSG CONSEIL SORTANT: 10 PSG; 5 div. g.; 1 UDF; 2 RPR; 1 div. d. (prés.: Elle Castor, div. g., a. d., m. de

I., 2 030; A., 46,65 %; E., 1 010 Stephan Phinera-Horth, c.s., PSG, c.m., 378; Daniel Catherine, div. g., 281; Maud Rullier, div. d., 153; Rodolphe Robo, RPR, 119; Roger-Michel Loupec, div. d., 61; Arthur Corandi, div., 18.

BALL

Cayenne-2-Nord-Est I., 2 426; A., 33,59 %; E., 1 511 Antoine Karam, c.s., PSG, prés. c.g., 1 062 (70,28%). RÉELU.

Cayenne-4-Centre L. 2 732; A., 44,80 %; E., 1 325 Marie-Claude Verdan, PSG, c.r., 561; Eliane Dédé, div. g., 333; Georges Fabien, div. g., 214; Maurice Pindard, ind., 163; Yves Icaré, div. d., 37; Guy-Rodolphe Brachet, RPR, 17. RPR, 17.

Raymond Tarcy, cs., PSG, n.s.r.p.

Cayenne-5-Sud

I., 2 346; A., 45,56 %; E., 1 116 Jean Catayée, c.s., PSG, c.m., 562; Alice Dranebois, div. g., 329; Alick Egouy, div. g., c.r., 137; Alphonse Lusbec, rég., 88. BALL Cayenne-6-Sud-Est

I., 2 390; A., 48,28 %; E., 1 097 Louis Lafontaine, div. g., 285; Jean-Claude Mariéma, PSG, c.m., 280; Andrée Baboul, div. g., c.r., 168; Christian Mathias, RPR, 145; Albert Darnal, ind., 104; Elie Chow-Chine, div. d., 69; José Dorcy, ind., 46.

René Clervaux, c.s., PSG, n.s.r.p.

I., 1 420; A., 18,38 %; E., 1 101 Serge Adelson, c.s., PSG, m., 1 048 (95,18%). REELU.

I., 3 533; A., 38,63 %; E., 2 018 Jean-Pierre Roumillac, c.s., div. g. m., 1 272 (63,03%). REELU. Montsinery-Tonnegrande I., 485; A., 33,60 %; E., 316

André Lecante, c.s., div. g., m., 208 (65,82%). REELU. Saint-Laurent-du-Maroni I., 2 755; A., 39,78 %; E., 1 581 Léon Bertrand, c.s., RPR, d., m.,

I., 1 646; A., 30,19 %; E., 1 087 Elie Castor, c.s., div. g., prés, c.g., m., 708 (65,13%). REELU.

1 123 (71,03%).

#### LA RÉUNION (23 + [1])



Dans un climat détérioré par les caffaires» politico-judiciaires, le scrutin a été marqué par une bonne participation générale – en dehors de Saint-Denis, où l'abstention est traditionnellement forte. Le Parti socialiste enregistre les meilleurs résultate en raviesent à la ment forte. Le Parti socialiste enregistre les meilleurs résultais en ravissant à la droite le canton de Sainte-Rose et surtout en résistant bien mieux que prévu à Saint-Denis, où il est en position de ballottage favorable dans la plupart des cantons renouvelables. Malgré un appei à l'union, la droite RPR-UDF n'a pas réussi à inverser la tendance dans le chef-lieu. Le Parti communiste réunionnais (PCR) maintient ses positions. CONSEIL SORTANT: 12 PCR; 5 PS; 2 div. g.; 14 UDF; 6 RPR; 1 app. RPR; 6 div. d.; 1 div. (prés. : Eric Boyer, app.

I., 4 587; A., 30,84 %; E., 2 986 Jean-Marie Foudrin, div. d., c.m. 1 194; Armand Cazal, div. d. 1 035; Yves Malbrouck, PCR, 458; Guilène Nardy, PS, 150; Rieul Valéry, div. d., 114; Jean-Yves Maillot, div., 35. BALL. Paul Moreau, c.s. RPR, sén., m.

Entre-Deux 1., 2 785; A., 16,91 %; E., 2 207 Maximin Clain, PCR, 1 044; Guy Jarnac, PS, c.m., 775; Daniel Tho-lozan, c.s., UDF, m., 142; Jean-Pierre Clain, div. d., 141; René-Paul Hoarau, div. d., 105. BALL.

Petite-Ile I., 6 182; A., 27,67 %; E., 4 162 Christophe Payet, c.s., PS, m., 2 992 (71,88%).

La Plaine-des-Palmistes I., 1 844; A., 20,33 %; E., 1 386 1., 1 077; A., 20,33 70, E., 1 300

Marc Boyer, c.s., RPR, m., 995

Marc Boyer, c.s., RPR, m., 995

(71,78%).

Raymond Lauret, c.s., UDF, adj. m., 3 629 (58,25%). REELU.

L, 8 687; A., 41,41 %; E., 4 637 Jean-Claude Fruteau, c.s., PS, c.r., m., 2 829 (61,00%). REELU. m., 2 829 (61,00%). Saint-Denis-1

L. 6 463: A. 60,51 %: E. 2 307 Jean Châtel, div. d., sout. RPR-UDF, 1 072; Ismaël Safla, PS, 564; Jean-Marie Dupuis, RPR diss., 257; Patrick Verguin, div., c.m., 240; Omar Bana, PCR, 136; Nel-son Dijoux, div. g., 38. BALL, Ibrahim Dindar, c.s., UDF-PR,

Saint-Denis-3 1., 5 343; A., 43,34 %; E., 2 743 Mickaël Nativel, PS. c.m., 1 162: Gérard Lauret. RPR, 709: Paul Payet, c.s., UDF, 450: Alain Pigno-let de Fresnes, div. d., 342: Abdool-rahman Colly, PCR, 80. BALL. Saint-Denis-4

I., 7 399; A., 55,76 %; E., 2 918 I., 7 399; A., 55,76 %; E., 2 918
Jean-Jacques Morel, div. d., sout.
RPR-UDF, 854; Ibrahim Patel, PS,
828; René Laī-Hong-Ting, PS.
adj. m., 754; Armand Ignace, div.,
267; Jacques Técher, PCR, 111;
Richard Marty, div., 61; Cyrille
Lebon, div., 43.
Eric Boyer, c.s., app. RPR, sen.,

I., 8 192; A., 64,81 %; E., 2 371 Sudel Fuma, c.s., PS, adj. m., 1 129; Bernard Lallemand, div., 1 129; Bernard Lailemand, GIV...
398; Teddy Jean-Louis, div. d...
sout. RPR-UDF, 322; Remy Massain, div. g., c.m., 182; Georges
Gauvin, PCR, 130; André-Moïse
Fontaine, div., 85; Georges Têcher,
div., 69; Emile Chane-Tou-Ky,
div., 56.

I., 6 968; A., 57,77 %; E., 2 517 Michel Tamaya, PS, adj. m., 1 196; Pierre Dupuy, RPR, 521; Jean-Ma-rie de la Hogue, div. d., 290; Jean Hin-Tung, div. d., 215; Gabrielle Fontaine, c.s., div. d., c.m., 183; Raymond Lauret, PCR, 112, BALL. Saint-Denis-7

I., 8 110; A., 54,24 %; E., 3 175 Jean Ivoula, PS, adj. m., 1 539; Michel Vitry, RPR diss., 857; Flo-rian Baillif, PCR, 275; Félicien Malbrouck, div. g., 251; Marcellin Ranganayaguy, div. d., sout. UDF-RPR, 201; Emile Chane-Tou-Ky, div., 52. Camille Sudre, cs., div. g., n.s.r.p. Saint-Denis-8

I., 8 202; A., 49,78 %; E., 3 642 Jean-Max Nativel, PS, 2dj. m., 1319; Hervé Maureau, cs., UDF, 1046; Emmanuel Hoarau, PS, 1044; Norbert Lucas, PCR, 112; Maurice Lebon, div., 86; Claude Gagneur, div., cr., 35. ■ Saint-Denis-9

I., 5 445; A., 47,69 %; E., 2 590 André Bourgin, PS, adj. m., 908; Pascal Renaudiere de Vaux, RPR, 477; Patrick Damour, div., 429; Jasmine Gonthier, div. d., 410; Elio Lebon, div., 132; Philippe Férrère, écol., 113; Daniel Pouny, RPR diss., 65; Hubert Boyer, div., 56.

BALL. Nicolas Moutoussamy, c.s., div. d.,

L. 6 437; A., 24,37 %; E., 4 613 Jean-Max Hoarau, c.s., PCR, c.r., 2 311 (50,09%).

L. 6 243; A. 32,83 %; E. 3 847 Jean-Luc Poudroux, c.s., div. d., sout. RPR-UDF, m., 2 222 (57,75%). REELU.

I., 7 801; A., 43,39 %; E., 4 110 Toseph Sinimalé, c.s., RPR, c,m., 2 348 (57,12%). REELU. Saint-Pierre-1

L., 10 989; A., 23,46 %; E., 7 620 Julien Ramin, c.s., PCR, adj. m., 4 804 (63,04%). REELU. Saint-Pierre-2 I., 6 488; A., 36,55 %; E., 3 790 André-Maurice Pihouée, c.s., RPR, d., c.m., 2 053 (54,16%). RÉELU.

Saint-Pierre-3 1., 7 605; A., 32,21 %; E., 4 737 Elie Hoarau, PCR, m., 2 632 (55.56%). Valère Lorion, RPR, 1 231; John Vayaboury, div. d., 500; Roger Sparton, div. d., 374. Huguette Bello, c.s., PCR, c.r.,

I., 8 689; A., 34,45 %; E., 5 145 Jean-Michel Folio, c.s., PCR, adj. m., 3 373 (65,55%). REELU.

Sainte-Rose L, 4 179; A., 27.11 %; E., 2 762 Michel Vergoz, PS, m., c.r., 1 949 (70,56%). Benjamin Elma, div., 577; Aldo Miquel, PCR, 236.
Alix Elma, c.s., div., n.s.r.p.

Le Tampon-1 I., 13 646; A., 30.55 %; E. 8 116 Ary Mondon, c.s., UDF, adj. m., 5 522 (68,03%). REELU.

Le Tampos-3 I., 10 142; A., 31,95 %; E., 6 230

Les Trois-Bassins L, 3 871; A., 25,47 %; E., 2 782 Pierre Heideger, c.s., UDF, m., 1 496 (53,77%). REELU. 1 496 (53,77%).

MAYOTTE (8 + 2)



En enlevant quatre cantons des le preen ensevant quatre canons des le pre-mier tour et en se situant en position de ballottage favorable dans deux autres, le Mouvement populaire mahorais (MPM) confirme sa position de parti dominant. Le RPR, qui conteste avec áprete cette position hégémonique, stabilise son assise: «'il nerd un sièce à Misamhoro position negemonique, stabilistica assise: s'il perd un siège à Misamboro. Il en gagne un à Sada, permetiant ainsi à son porte-drapeau, Mansour Kamardine, de faire son entrée au conseil. genéral. La nouveauté de ce premier tour réside dans la victoire à Acoua d'un indépendantiste, Ibrahim Abdou Ce dernier a bénéficié du soutien - pour le moins paradoxal vu de Paris - de l'électorat du RPR, mais surtout de la

controversé président de la chambre professionnede de Mayone. professionnede de Mayone.

CONSEIL SORTANT: 13 MPM; Mamadzou-I, MPM, 573 (54.67%).

4 RPR (prés.: Yangagssa Bamana, RÉÉLU. 4 RPR (pres. : Youngassa Bamana,

L. 1 483: A. 12,54 %; E., 1 295 Abdou Itrahime, ind., 747 (57.68%). ELU. Adrien Giraud, a.s., MPM, 548.

L. 1 774, A., 15.95 St. E., 1 481 Madi Fahari, div. d., 709; Ibrahim Bachr, c.s., div. d., 601; Abdallah Darqueche, md., 171. BALL Demberi I., 949; A., 14,54 %, E., 809

Kamardine Bass, c.s., MPM, 560 (69.22%), REELU L, 2 629 A., 35,78 %; E., 1 286 Martiai Henry, c.s., MPM, 781 (60,73%). REELU.

160,73 %). I., 1 462 A., 36,32 %, E., 914 Said Hassani, MPM, 393: Djadi Nidhoime, div. 2., 290; Selami Ali, div., 177; Houssamouddine Abdou, Verts, 42: Mohamed Bacar, div., 12. BALL. Ali Abdallar, c.s., MPM, se repré-sente dans le canton de Marroud-

L. 1 777; A. 37,53 %, E., 1 097 Chihabbouddine-Ben Yousspuf. div. d., 623 (56.79%). ELU. Harouna Hassani, RPR, 356; Abdallah Hassani, MPM, 118. I, 1 406; A., 24,11 %; E., ! 048

I., 2 361; A., 13,46 %; E., 2 032 Vitta Saīd, MPM, 1 127 (55,46%). Abdoul Anzizi, c.s., RPR, 736; Chakrina Hassani, div., 169.

I., 2 493; A., 24.86 %; E., 1 857 Mansour Kamardine, RPR, 1011 (54,44%). ELU. : (54.4+°0). Mouhoutar Salim, MPM, 799: Mari Assani, div. d., 47. Abdou Said-Chanft, c.s., MPM,

I., I 552; A., 18,62 %; E., 1 258 Allaoui Ahamada, MPM, 491; Ahamada Abdou, RPR, 431; Ahmed Rama, c.s., div. d., 313; Ridjali Mohamadi-Lihadi, div., 23. BALL.

#### SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (19)

Dans un contexte marqué par un taux de participation exceptionnel (pres de 85 %). Saint-Pierre-et-Miquelon vient 85 %). Saint-Pierre-et-Miquelon vient de vivre le renversement de la majorité de son conseil général. Un deuxième tour ne sera pas nécessaire pour ce scru-tin de liste. A Saint-Pierre, la liste de Gérard Grignon, député (UDF-CDS), évince en effet celle de Marc Plantage-nest, président (app. PS) sortant du conseil général. Cette tendance est

confirmée à Miquelon-Langlade, où les alliés locaux du député s'imposent. Au total, M. Grignon pourra compter sur une majorné de quinze sièges sur dixacuf. M. Plantagenest paye là notamment son engagement en faveur de la construction d'une deuxième piste d'aviation, qui n'a pas vraiment convaincu la population et qui avant ete violemment combattue par M. Grignon. En outre, la crise de la pêche à la morue - activité aujourd'hui au point mort sur l'archipel - peut avoir motivé ce besoin

de renouveau. CONSEIL SORTANT: 13 div. g et app. PS (prés.: Mart Platagenest, app. PS). Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les élec-tions cantonales ont lieu suivant le scrutin de liste tel qu'il est prevu pour les conseils municipaux des

communes de trois mille cinq cent habitants et plus. Saint-Pierre (quinze sièges à pourroir) Inscrits, 3874: votants, 3268; expri-Inscrits, 3874: votants, 3268; exprimés, 3142; abstention, 15,64°o. – liste « rchipel Demain » conduite par Gérard Grignon, d., UDF-CDS, 1931 voix, 61,45%, 12 sièges.

– liste « Saint-Pierre-et-Miqueion 2000 » conduite par Marc Piantagenest, pres. c.g., app. PS, 1211 voix, 38,55%, 3 sièges.

Miquelon-Langlade (quatre sièges à pourvoir) Inscrits, 482; votants, 423; suffrages exprimés, 383; abstention, 12,24%.

liste «objectif miquelonnais» conduite par Michel Detecheverty, div.d, 234 voix, 61,10%, 3 sièges.

liste « Miquelon avenir » conduite par Jean de Lizarraga. div.g. 149 voix, 38,90%, I siège.

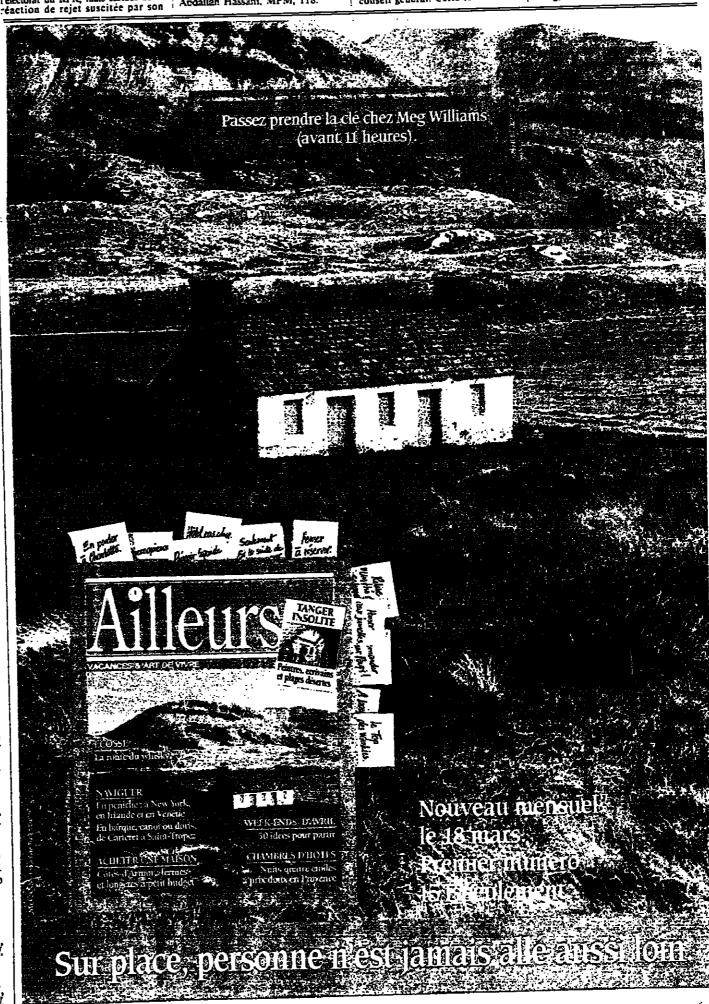

Les vrais-faux cambriolages du commandant Daumur

■ SANCTIONS, Le commandant Daumur a été discrètement sanctionné, à l'issue d'une enquête interne de commandement qui a conclu à la faute professionnelle. Bien considéré par sa hiérarchie, l'officier n'a finalement subi qu'une mesure symbolique - une vingtaine de jours d'arrêt - avant de prendre sa retraite, en février, à l'âge normal de son grade.





#### CLÉS/ Les polices

■ Police judiciaire. La naissance des brigades régionales de police mobile, créées en 1907 par le président du conseil Georges Clemenceau et surnommées les « brigades du Tigre », a marqué les premiers pas de la police judiciaire (PJ) en France. Elles ont été chargées de « seconder l'autorité judiciaire dans la recherche et la répression des crimes et délits de droit commun ». A partir de 1941, cette police spécialisée s'est structurée en services régionaux de police judiciaire (SRPJ). Parce qu'elle n'est « pes au service de l'arbitraire», la police judiciaire constitue, selon la formule de Clemenceau, «la seule police qu'une démocratie puisse avouer. >

■ OPJ civils ou militaires. Les officiers de police judiciaire (OPJ) sont des fonctionnaires de police - placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur ou des militaires de la gendarmerie – dépendant du ministère de la défense – qui travaillent sous le contrôle de l'autorité judiciaire. La gendarmerie a progressivement développé ses interventions en matière de police judiciaire spécialisée grâce à la création de sections de recherches très actives, auxquelles les juges d'instruction ont de plus en plus fait appel depuis une quin-zaine d'années. La situation de rivalité entre policiers et gendarmes s'est notamment cristallisée à l'occasion d'«affaires» (Irlandais de Vincennes, affaire Jobic). Des efforts de concertation et de répartition des domaines de compétences sont cependant régulièrement déployés. Le dernier en date est le protocole d'accord signé en 1990 entre les directeurs de la gendarmerie et de la police nationales.

et Jean-Louis Genella ont écopé, chacun, de trois ans de prison ferme. Apparemment, leur arrestation était un modèle. Le flagrant délit parfait, comme on l'enseigne dans les écoles de police. Les voleurs avaient été interpellés à la sortie de la maison cambriolée, en plein chargement du butin dans une fourgonnette de location. Vingt mois plus tard, cette arrestation apparaît, au contraire, comme l'exemple de ce qui est proscrit en matière judiciaire.

Dans une circulaire adressée

aux procureurs et procureurs

généraux, le garde des sceaux.

Pierre Méhaignerie, rappelle

que « seule la réalité des ris-

*ques* » justifie l'usage des

menottes. Le ministre de la

justice souligne que la diffusion à la télévision d'images de per-

sonnes entravées constitue une

atteinte à la présomption d'in-

Indignés per les images de

témoins menottés parfois diffu-

sées à la télévision, les parle-

mentaires avaient décidé il y a

un an et demi de restreindre le

port des menottes. Depuis le

1º mars 1993, date de l'entrée

en vigueur de la réforme de la

procédure pénale, le code pré-

cise ainsi en son dernier article

que € nul ne peut être soumis

au port des menottes ou des

entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de

L'été dernier, lors de

l'enquête sur le match OM-

Valenciennes, cette nouvelle

pas été portée à la connais-

sance du service régional de

disposition n'avait visiblement

prendre la fuite».

nocence.

Deux hommes sont actuelle-

ment en prison depuis vingt

mois, après une violation fla-

grante de cette bible judiciaire

qu'est le code de procédure

pénale. En prison à cause d'un

« montage » opéré par des enquêteurs de la section de

recherches de Paris de la gen-

darmerie nationale, dont la jus-

tice n'avait pas eu vent lors de

leur procès, le 6 juillet 1992,

devant un tribunal d'Evry

(Essonne). Jean-Louis Genella

purge sa peine dans une cellule

de Seine-Maritime. Fabrice

Thiol compte les jours dans un

centre de détention du Pas-de-

Leur affaire paraissait nette et

sans bavure : ils avaient été sur-

pris en plein cambriolage, le

3 juillet 1992, par les hommes

des deux unités d'élite de la

gendarmerie – la section de

recherches de Paris, côté judi-

ciaire, et le GIGN, côté inter-

vention - dans un pavillon de

Mondeville (Essonne). Jugés

dans l'urgence d'une procédure

en flagrant délit, Fabrice Thiol

Car les étranges pratiques de la section de recherches de la gendarmerie de Paris ont entretemps été dévoilées. Récemment, quatre autres «cambrioleurs» ont été relaxés par la justice, au motif que leur affaire avait été montée de toutes pièces par la gendarmerie (le Monde du 4 mars). La «bavure» pénale a, cette fois-ci, été éventée. Or dans le dossier des quatre hommes, on retrouve

tous les acteurs et tous les ingrédients qui ont conduit Fabrice Thiol et Jean-Louis Genella derrière les barreaux. Les quatre « vrais-faux » voleurs avaient été également pris la main dans sac à la sortie d'un pavillon de Mondeville. Le même déploiement spectaculaire de figurants avait, le 22 janvier 1993, six mois après le premier « cambriolage », accompagné la souricière: une quinzaine d'enquêteurs de la section de recherches de Paris, épaulés par vingt-cinq membres du GIGN et des effectifs locaux, avaient participé à la mise en scène d'une opération de haute voiée.

Ce n'était qu'un « montage ». Evoquant « une infraction organisée » par les gendarmes, le tribunal correctionnel d'Evry a, le 28 février 1993, relaxé les quatre hommes. Selon les juges, la gendarmerie est « réputée avoir elle-même été la cause du délit, qui n'aurait pas été commis sans son intervention ». Du couo. l'ensemble des méthodes mises en œuvre par le commandant Yves Daumur - alors numéro deux de la section - est devenu suspect.

#### « Une planche pourrie et tordue»

Lors des deux cambriolages de Mondeville, un complice avait réussi à s'enfuir. Ce fuvard - le même dans les deux cas - était inscrit dans les fichiers de la section de recherches. Nom: Robert Nabet. Profession: dépanneur. Fonction: indicateur. L'itinéraire de cet homme, par qui le scandale arrive, éclaire la gestion des «indics» par certains services judiciaires. Inculpé dans une affaire de trafic international d'armes par un juge d'instruction parisien, Robert Nabet semblait prêt à faire des révélations. Il avait donc été libéré, movennant un contrôle judiciaire un peu particulier.

Plusieurs fois par mois, l'in-formateur devait pointer à la section de recherches de la gen-

Une circulaire du garde des sceaux

Port des menottes et présomption d'innocence

qu'ils ne soient pas « dange-

reux » et qu'ils n'aient pas

e tenté de prendre la fuite », cer-tains des collaborateurs de Jac-

ques Mellick étaient ainsi appa-

rus menottés devant les caméras de télévision. Dans

une lettre adressée au président

de l'Assemblée nationale, Phi-lippe Séguin, l'un des avocats

de Bernard Tapie, M. Francis

Debacker, avait alors dénoncé

« les méthodes de contraintes

physiques et morales » employées par les enquêteurs de Lille.

«La réalité

des risques»

vices de police et de gendame-

rie aux restrictions apportées

depuis plus d'un an au port des

menottes, le garde des sceaux, Pierre Méhaignerie, rappelle dans une circulaire du 9 mars

adressée aux procureurs et aux procureurs généraux les prin-

cipes posés par le Parlement. « Il est clair, note le texte, que seule la réalité des risques justi-

fie, selon la volonté du législa-

teur, le port des menottes ou

des entraves dont la nécessité

doit être appréciée au regard

des circonstances de l'affaire, de l'âge et des renseignements

Afin de sensibiliser les ser-

police judiciaire de Lille. Bien de personnalité recueillis sur la

témoins.

darmerie où, sous couvert du controle judiciaire, il rencontrait son officier traitant. Le magistrat avait insisté sur le caractère peu fiable de Robert Nabet : « Une planche pourrie et tordue», décrivent des policiers qui l'avaient auparavant manipulé. Aussi le colonel Recordon. alors patron de la section de recherches, avait-il demandé au commandant Daumur de prendre personnellement en main Robert Nabet. Cette manipulation aura pour principal mérite de permettre l'arrestation d'un homme en possession d'une vingtaine de pistolets provenant d'un trafic d'armes international instruit par la justice. Elle conduira aussi, pour le malheur de la section de recherches, vers les deux cambriolages de Mondeville. Une commune que Robert Nabet, né dans les environs immédiats, connaît bien.

#### Le mysterieux cinquième homme

Daté du jour même du second cambriolage, le procès-verbal du chef d'escadron Daumur est un morceau d'anthologie judiciaire. Le pseudo-fuyard Robert Nabet « ne peut pas être identissé en raison de l'obscurité», écrit l'officier de police judiciaire, le 23 janvier 1993, allant jusqu'à préciser qu'« une poursuite est engagée en vain, car le délinquant dispose d'une voiture plus rapide». Trompel'œil encore, quand le commandant indique que le « renseignement » sur le cambriolage en préparation est « parvenu téléphoniquement à la SR de Paris (par) une personne de sexe féminin ayani refusé de communiquer son identité ».

On peut sourire, après coup, de ce maquillage grotesque. Mais le not aux roses n'aurait iamais été découvert – et les quatre «cambrioleurs» seraient eux aussi en prison - si l'un ouv n'avait anercu nar hasard, le «fuyard» Robert Nabet dans une voiture en compagnie des gendarmes. Le juge d'instruction chargé du dossier à Evry, Odile Capo di Casa, n'aura bientôt de cesse de retrouver ce mystérieux cinquième homme. Mais, pendant quatre mois, le commandant Daumur fera tout pour « couvrir» son indicateur. De guerre lasse, le magistrat confiera un mandat d'arrêt visant Robert Nabet au service départemental de police judiciaire (SDPJ) de l'Essonne. La mission sera

personne surveillée ou escor-

tée. » La police et la gendame-

rie sont donc invitées à être

attentives aux mineurs, aux per-

sonnes qui se sont constituées

volontairement prisonnières, aux personnes « dont l'âge et la

santé réduisent la capacité de

mouvements et aux simples

Soulignant que les images de

personnes menottées diffusées

à la télévision constituent éga-

lement « une atteinte domma-

geable au principe de la pré-

somption d'innocence », le

ministère souhaite que les ser-

vices de police et de gendar-

merie apprennent à éviter les

photographes et les caméramen lors des défèrements. « Il

m'apparaît nécessaire, note

amsi M. Méhaignene, que soient

prises toutes mesures pour

empêcher qu'une personne escortée et entravée fasse l'ob-

jet de la part de la presse de

photographies ou d'un enregis-

trement audiovisuel. » Au terme

de cette circulaire, le ministre

de la justice invite les parquets à aborder prochainement cette

question au cours de réunions

avec les services de police judi-

ANNE CHEMIN

ciaire et de gendarmerie.

accomplie en moins de deux semaines. Entendu par le juge, le protégé du commandant Daumur «balancera» le numéro deux de la section de recherches avec force détails. Autant d'accusations qui seront vérifiées par les enquêteurs du SDPJ.

La « planche pourrie » a craqué. Robert Nabet a expliqué comment il a recruté des équipes susceptibles de participer à un cambriolage, comment il leur a mâché le travail, comment il les a pris par la main pour les conduire dans un traquenard. C'est lui qui a acheté les outils nécessaires (une masse et des coins) au Bazar de l'Hôtel de Ville. Lui qui est allé chercher une fourgonnette de location - prêtée « gracieusement » à la section de recherches de la gendarmerie, dira le gérant d'une agence de Pantin aux policiers -, qui sera retrouvée sur les lieux du premier cambriolage de Mondeville et qui figure au procès-verbal de cette affaire classée... Autrement dit, les cambriolages étaient organisés de bout en bout sous le contrôle de l'aindic » des gendarmes et, semble-t-il, avec

l'accord de ces derniers! Après son audition, Robert Nabet a pourtant été remis en liberté, cette fois sans contrôle judiciaire. Il vivrait aujourd'hui à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Le chef d'escadron Daumur n'a pas été poursuivi par la justice, et le parquet d'Evry n'a pas davantage suspendu son habilitation judiciaire. L'ancien sous-officier a simplement pris une vingtaine de « perles », comme on dit dans le jargon de la gendarmerie pour parler des jours d'arrêt, après une enquête de commandement qui a conclu à la faute professionnelle. Atteint par la limite d'âge de son grade le 13 février 1994, il a comparu en retraité de la gendarmerie et comme simple témoin devant le tribunal d'Evry, expliquant aux la farine par son indicateur.

#### Cas unique ou méthode courante?

Décrit par ses anciens compagnons d'armes comme «un vieux soldat un peu rigide et un excellent procédurier », il mène aujourd'hui une seconde carrière dans une grande entreprise, où il est responsable de la sécurité. Les condamnés du premier cambriolage de Mondeville sont, on l'a dit, toujours en prison. Le parquet d'Evry n'a pas fait appel après la relaxe des quatre hommes, défendus par M. Franck Natali, qui a démontre la « machination » ourdie dans le second dossier.

Mais la méthode bien rodée du commandant Daumur et de son indicateur a-t-elle seulement visé des affaires de cambriolage? D'autres «indics» ont-ils été utilisés dans de telles conditions? D'autres justiciables abusés par les «montages» de gendarmes purgent-ils des peines de prison? Autant de questions qui mériteraient des réponses. Car la section de recherches de Paris, équivalent dans la gendarmerie du Quai des orfèvres dans la police, a été amenée à traiter des dossiers d'une tout autre envergure, par exemple, pour retrouver le fuyard Paul Touvier, débrouiller les dossiers du sang contaminé, ou démêler les relations financières de Roger-Patrice Pelat et de Pierre Bérégovoy.

Amalgame scandaleux, répond-on du côté de la gendarmerie : ces dernières enquêtes ont été dirigées par le chef de la section de recherches, le colonel Recordon. Le propos est confirmé du côté de certains des magistrats qui ont instruit ces dossiers « sensibles ». Numéro deux du service depuis 1989, le commandant Daumur ne conduisait, lui, que des affaires de criminalité classique. Il n'y aurait donc, aujourd'hui, que deux prisonniers pour le regretter.

Christian Van Geloven devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales

## pour un homme

Le procès de Christian Van Geloven, accusé du viol et de l'homicide de deux fillettes en octobre 1991, a commencé lundi 21 mars devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en présence des parents des victimes, par une controverse d'experts sur son état de pervers sexuel.

#### PERPIGNAN

de notre envoyé spécial Comme une fille peut ressembler à sa mère i Chantal Van de Portaele, les cheveux blonds et longs, est arrivée le visage barré de lunettes noires. Comme si l'image d'Ingrid, sa fille, figée sur l'avis de recherche qu'à Elne on se passait de main en main il y a deux ans, s'animait d'un seul coup. Puis la mère d'ingrid a enlevé ses lunettes et fixé à la cage de verre. Temble face-à-face.

Une autre photo d'identité, celle de l'homme au front dégarni et aux lunettes de verre fumé, qu'on leur avait distribuée au lendemain de son arrestation, s'est animée soudain. Las époux Sanchez et Van de Portaele avaient devant eux, pour la première fois, Christianus Petronille Petrus Van Geloven, assassin et violeur présumé de leurs petites filles, Muriel et Ingrid, dix ans, disparues le 19 octo-bre 1991 (le Monde du 22 mars).

#### «Je comprends \_toute la douleur»

Pour évoquer la personnalité de l'accusé, le président Daniel Duchemin, d'une voix toujours calme et posée, lui donne la parole. Impression-nant l'auditoire par sa facilité d'élocution, son vocabulaire, son sens du détail, qui n'ex-clut pas des imprécisions et des contradictions, Van Geloven ouvre le monologue d'une longue psychothérapie publique axée sur les thèmes de l'abandon, du sexe et de la mort : celle d'un homme qui se dit avoir été plusieurs fois « délaissé » (on apprend qu'il aurait, selon ses proches, subi les assauts încestueux de son père avant l'âge de quatre ans, date à laquelle il est confié à sa tante), « rongé par une maladie», qu'il fait remonter aux abus sexuels que lui aurait imposés un professeur de latin et de grec du lycée Buffon, à Paris (événement sur leguel l'instruction ne s'est pas attardée). Christian Van Geloven seit utiliser et restituer le discours psychia-trique, il parle de sa « structure mentale».

L'avocat général, Louis Bartoloméi, y voit la marque d'un manipulateur. Non sans achar-nement parfois : prenant obstinément pour simulacres les nombreuses tentatives de suicide manguées de l'accusé. mais refusant de prendre en considération la gravité de celle de Lourdes, deux jours après l'assassinat des deux fillettes (trente-six heures de coma et une déclaration du médecin indiquant que Van Geloven serait décédé sans son intervention).

Van Geloven est-il melade ou non? Pour la quasi-totalité des psychiatres, Van Geloven est rangé dans la catégorie des pervers sexuels. Mais le pervers est-il un malade sus-ceptible d'être soigné? Deux experts sont déjà venus dire, lundi, que oui, un troisième que non. «Je comprends toute le douleur que j'ai pu faire à beaucoup de gens», a indiqué dans un souffle Christian Van Geloven, qui n'avait encore formulé ni regrets ni remords au cours de l'instruc-

Chantal Van de Portaele a cessé de fixer l'accusé, Avec attention, elle écoute et a entrepris de prendre des

JEAN-MICHEL DUMAY **ERICH INCIYAN** 

Arrest Lore make to a " with I straight the

And the second second

The state of the s i. nichter eine eine eine eine of the state of th والمراجع فتناه ويساحه والما ्र के जिल्लाकार

فيهر والمعارب المدارية والمهولا فالمالية المالات 75 (1947) (1948) 10 (1947) (1948) نية إلاقتراض بعادة er in the second figure 7.74

الاستان الاستا الاستان الاست

The Standard Longitude  $= - \left( - \frac{1}{2} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right)$ 

in your Thinks

والتناس مؤاهما والمال ា ១៩១ ឆ្នាំ។ · was a significant

The second second

Christian Van Galove des Pyrénees-Onent

> pour un homme seul

La proces de Christian Geloven, accuse du le de l'homicide de des lettes en octobre 1961 commencé lundi 21 è devant la cour d'assiss, d'experts sur son its pervers sexue!

Comme are 1936. Van de Portaele same blonds et arcs se arc visage barré de roires. Comme same d'inquid sa fre dingrid, sa fig. l'avis de recrettre on se passa: 25 7 main if y is delin as a d'un seul solo Paris d'Ingrid a en ele sei 5

tro 199 22 mars

argos de la gendarmerie er geneter des rours d'erri: seem one expelle ph commis-density on a country in train-positions and a country of positions of the do sing practices A Martin Cont. of a contract of

200

ne de la geodormer e el le pangle timosa derant le de d'Estr engliquent sur-que avent de poule dans 557 54 -514511 gur les thems - Filiseve €15 .. ses proch .....'s restueux tge de C

gentere her de la destante de dire le gerant d'annuelle de la sera policiet, e del sera extraurée au les les des processes combineres de disservitée et qui figure au processes de la sera figure au processes de la sera figure de la sera processes de la sera de la companiere de la sera de la companiere de la sera de la

Après son audizion, Robert

Nabet a pourtant été remis en

sherte cette fois sens controle

property if vivery automother

à des miliers de folomètres de l'Houseane, Le heil d'escadon

Deuter we par the position:

par la justice, of le parque!

Fort a le pas devantage auproduction ludcione l'ancier non-officier n

e contra comme en dil dans

ent prot une vingla:no

and everent 11: J. W. 1 5 1 2 1 2 2 2 1 . . . Mar. -----1.74 12-52-51-2 

5 Track 1 . Gelever And Santage Note that the second second

persons of

devant la cour d'asse

Psychothéranie

Pyrénées-Orientales, B. sence des parents de la times, par une contre

PERPIGNAL

de notre enicit se et fixe à a case à l' Terrible face d'ag

Une autre photologic dégarni et aux -Ta; Abise free com distribute at epi SOR afferter to see soudain Let 4:: ]. et Van de Forte ; devant (a) comments fors. Characterists Petrus Ver Betiet et violeur brecht. peties Nes Vivil Cix ans, percing.

∾ Je coas: tople is 12 Pour Groom toujours of TeleT

2050/ 12:15

nget in little to the - ....

. ..... . crge: 21.75 respes que - projesti

Il était reproché à Claude Bez

L'assassinat de l'avocat Jacques Perrot devant la cour d'assises de Paris

## La miséricorde du Père Simon

La cour d'assises de Paris, que les autres années, et en tout cas, de 1982 à 1985, l'exqui juge Me Elisabeth Cons pert trouve un excédent de depuis le 2 mars, a terminé, dépenses de 600 000 francs sur lundi 21 mars, la phase de un total de 2,6 millions. Un l'audience consacrée aux excédent qui serait, selon l'acdébats proprement dits. La cusation, le prix payé pour l'asparole sera désormais aux sassinat de Jacques Perrot. hommes de robe, et, pendant L'expert est plus convaincant trois iours, les avocats des parlorsqu'il analyse les comptes ties civiles, l'avocat général et suisses de M= Cons pour la défense tenteront de résuconstater : « A partir du verse-ment initial de 2,7 millions, l'ali-

souvent confus et désordonnés. C'est la fin. Inconsciemment, on espère l'argument suprême, le témoignage solide tant attendu, le mot ou la phrase incontestable qui sera l'estocade. Et l'audience se termine normalement, en ronronnant. Comme elle a souvent ronronné. Comme si ce n'était pes la dernière journée de débats. Une fois de plus, on parle de l'argent de M= Cons, de ses mensonges, de ses maladies.

mer trois semaines de débats

JUSTICE

Un expert-comptable, Edouard Salustro, a étudié les recettes et les dépenses de l'accusée. Ne disposant pas de tous les renseignements, il a procédé « par extrapolations, avec les réserves d'usage». Dans son désir d'être bref. l'expert aligne rapidement une série étourdissante de chiffres devant les jurés, qui cessent de prendre des notes pour lancer au spécialiste un regard désespéré. Il est cependant possible de déduire que Mm Cons aurait dépensé beaucoup plus d'argent en 1985, année de leurs avocats. Pendant plus de l'assassinat de Jacques Perrot, dix ans, M∞ Cons leur a soutiré

inventant une fausse procédure dans una affaire de succession. A la barre, le Père Simon

observe sechement : «En 1977, mes supérieurs de Paris m'ont demandé de faciliter l'ouverture d'un compte à M™ Cons dans une banque suisse. Jusqu'en 1980, j'ai reçu des ordres de verser au compte de M- Cons des sommes qu'eux-mêmes fixaient. » Il a ainsi réglé 6974000 francs, et les versementation vient seulement des ments auraient cessé lorsque les placements financiers. Ce Missions étrangères de Paris ont compte s'est auto-alimenté. » La fait radier M- Cons du barreau, thèse de l'accusée, qui présente après avoir enfin aperçu l'escro-querie. Le Père Simon est forses comptes en Suisse comme mel. « Après cela, il n'y a pas eu un sou de versé. » des « comptes de transit», destinés à des transferts de fonds vers le Vatican opérés à l'initiative de la congrégation religieuse

«Je la prenais un peu en pitié»

Cependant, le Père Simon a un sens aigu de la miséricorde, car il a reçu M. Cons après 1980, lorsqu'elle venait en Suisse pour faire quelques prélèvements sur ses comptes. « Elle venait de temps en temps à Genève. Elle nous téléphonait. Elle nous disait qu'elle était membre d'une commission de I'ONU», raconte tranquillement le Père Simon. Sidéré, le président Corneloup voudrait com-prendre : « Mais enfin, mon père l'Elle veneit, selon vos supérieurs, de vous escroquer des sommes importantes, et après avoir été grugé, vous continuiez à la recevoir?». Le Père Simon invoque alors la charité chrétienne : « Elle me don-

nait des nouvelles épouvantables de sa famille, de sa santé, je la prenais un peu en pitié. » Le magistrat n'est pas convaincu, surtout que la fondation des Missions étrangères de Genève ne s'est pas contentée de fournir à M. Cons quelques mots de réconfort. Ils la présenteront à un garagiste, afin qu'elle s'achète une voiture qui sera immatriculée en Suisse, avec une assurance domiciliée à l'adresse des Missions étran-

Pressé de questions, le Père Simon, spécialiste financier des Missions étrangères de Genève, admet qu'il s'est étonné des sommes versées à Me Cons jusqu'en 1980. «J'en avais averti mes supérieurs à Paris... On m'a répondu de continuer. » Cependan:, le religieux est catégorique. Il n'a jamais été question de faire passer de l'argent au Vatican, comme le soutient M- Cons. Au banc de la défense, M. Bernard Prévost est dubitatif. Il cite un rapport adressé à Rome en 1980 par le Père Simon qui fait part des craintes des Missions étrangères devant le projet de réorganisation de la congrégation et d'un risque financier lié à une éventuelle arrivée de la gauche au pouvoir. « C'est une crainte qui pouvait exister... », répond seulement le Père Simon, alors que l'avocat soupire : « Et l'on dit que c'est ma cliente qui est

MAURICE PEYROT

L'affaire des Girondins de Bordeaux

comptes.»

#### Claude Bez est condamné à un an de prison ferme

BORDEAUX

de notre correspondant

Claude Bez, ancien président du Club des Girondins de Bordeaux, a été condamné, lundi 21 mars, à deux ans de prison, dont un avec sursis, et à 2 millions de francs d'amende, par la troisième chambre correctionnelle de la Gironde devant laquelle il avait comparu (le Monde du 26 et du 28 janvier). pour escroquerie, manœuvres frauusage de faux en écriture de commerce et recel de somme d'argent provenant de faux. Ses coincuipés, son fils Eric, gérant d'une société chargée de l'aménagement du cen-tre d'entraînement des Girondins, au Haillan, André Pinsan, directeur de travaux, et Jacques Rubio, directeur des établissements Malardeau, chargés de l'aménagement et commanditaires du club, ont été

d'avoir surévalué en 1987 les marchés de restauration du centre d'entraînement pour une somme de 10 millions de francs. Il avait ainsi récupéré, par l'intermédiaire de délégations de créances, les sommes publiques non affectées au règlement des travaux. La fraude avait été découverte à la

snite d'une enquête fiscale qui avait montré qu'une partie de la somme avait été transférée au Sénégal pour un hôtel dont Claude Bez s'était rendu acquéreur.

des Missions étrangères de

Paris, est donc difficile à soute-

nir. Pourtant. M= Cons insiste :

«Même les entrées initiales ne

sont pas de mon fait. L'argent n'est pas venu par une opéra-tion du Saint-Esprit. » Et avec un

air mystérieux, elle ajoute :

« J'avais en Suisse des procura-

tions sur une quinzaine de

Si la version de Mª Cons

paraît rocambolesque, la naïveté

prolongée des Missions étran-

gères laisse perplexe, et le

témoignage du Père Jean

Simon, procureur (financier) de

cette congrégation religieuse à

Genève, renforce l'impression

d'ambiguité face aux rapports

de ces ecclésiastiques et de

Le tribunal a, par ailleurs, déclaré recevable la demande de 2,5 millions de francs de dommages et intérêts présentée par le conseil général de la Gironde avec intérêts de droit à compter du 6 février 1989.

Le tribunal a également accordé i franc, à titre provisionnel, à la ville de Bordeaux et au conseil régional d'Aquitaine, également parties civiles. Jacques Chaban-Delmas, qui se disait assuré que Claude Bez « n'avait pas détourné un centime », avait toujours refusé d'aller au-delà. Jacques Valade, président du conseil régional, n'avait pu que se montrer aussi magnanime. La condamnation de Claude Bez pour escroquerie les oblige aujourd'hui à sortir de leur reserve. L'un et l'autre ont fait savoir qu'ils allaient, maintenant que la justice avait tranché, enga-ger l'assignation.

Claude Bez, qui fait l'objet d'autres poursuites judiciaires pour sa gestion du club, a annoncé qu'il allait faire appel de ce jugement.

PIERRE CHERRUAU

DÉFENSE

Des aveux de M. de Marenches à « Time »

#### Les sales besognes.... des services spéciaux français

Selon le témoignage de leur «patron» de l'époque, les services spéciaux français ont réussi à identifier le mal dont souffrait, avant sa mort en 1982, le secrétaire général du parti communiste soviétique, Leonid Brejnev, en ayant eu un accès clandestin aux toilettes de la acces crancesur aux uneces ce acces chambre d'hôtel qu'il a occupée lors d'une visite officielle dans un pays occidental. Cette révélation figure dans un entretien de l'hebdonique d'hebdonique de l'hebdonique de adaire américain l'im 28 mars) avec Alexandre de

Alexandre de Marenches a dirigé, de 1970 à 1981, le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), qui est devenu la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Il a écrit ses souvenirs, en 1986, sous le echt ses souvenins, en 1700, 3003 le titre Dans le secret des princes. Mais l'anecdote confiée à Time n'y est pas mentionnée et, de ce point de vue, elle est inédite.

Comme de nombreux gouverne-ments occidentaux, souligne M. de Marenches, la France était curieuse de connaître l'état exact de santé de Leonid Brejnev durant ses der-nières années. «Il [le secrétaire général du PC de l'Union soviéti-que] séjournait à l'Hôtel d'Angle-terre, à Copenhague, durant une

visite d'Etat », souligne-t-il. « Nos gens avaient loué une suite juste au-dessous de celle de Brejnev et ils avaient démonté toute la plomberie. Ils ont intercepté le curage de ses toilettes et envoyé les échantillons à Paris, aux fins d'analyses ». C'est ainsi, selon leur « patron », que les agents du SDECE ont pu déceler les dommages apportés par la vodka au foie du chef du Kremlin. « Les jours du vieil homme étaient comptés », dit-il.

Le 11 novembre 1982, le jour de la disparition de Leonid Brejnev, l'agence officielle Tass a diffuse in communiqué indiquant que le secrétaire général du PCUS souffrait, selon ses médecins, d'une maladie cardio-vasculaire (infarctus du myocarde et anévrisme de l'aorte) et qu'il avait succombé à cette maladie.

En regie générale, les services spéciaux, dans le monde, sont équi-pés pour ce genre d'analyses et leurs équipes - qui comprennent notamment des médecins et des psychologues - ont souvent à dres-ser des bilans de santé ou des er ues onans de sante du des «profils» des personnalités que les chefs d'Etat, desquels ils relèvent, vont rencontrer. Ne dit-on pas, en effet, que la CIA a été longiemps à l'affût de connaître ce dont souffrait Georges Pompidou, avant ses entretiens avec le président Richard Nixon à Reykjavik et qu'elle avait réussi à entrer en possession de documents médicaux attestant la gravité du mal présidentiel?

gravité du mal présidentiel?

A Time, M. de Marenches rapporte également qu'il a proposé, en 1981, aux Etats-Unis — en particulier au président Ronald Reagan et à William Casey, le «patron» de la CIA — d'organiser l'opération Mosquito [Moustique] qui consistait à miner le moral des troupes soviétiques en Afghanistan, par la diffusion de fausses consignes. L'opération fut ainsi baptisée, dit-il, parce qu'«un simple moustique peut rendre fou un ours». Le projet fut approuvé par les deux responsables approuvé par les deux responsables américains. Mais il ne firt pas mis en pratique. « J'ai demandé, expli-que M. de Marenches, à Casey: "Bill, pouvez-vous m'assurer qu'on ne pourra jamais m'impliquer dans une telle affaire et que ma photographie ne se retrouvera pas dans le Washington Post?». Il m'a répondu : «Alex, je ne peux pas vous le garantir!». Alors, je lui ai dit : «Le contrat entre nous n'existe

C'est la première fois que cette dernière anecdote – comme la pré-cèdente – est rapportée par l'ancien «patron» du SDECE.

Air France le témoignage de Bernard Attali



GUERRES DU CIEL

Cinq ans aux commandes d'Air France

Fayard

Un remarquable livre... Un plaidoyer ? Non, un constat d'autant plus terrible que jamais Bernard Attali, grand commis de l'État répugnant aux règlements de comptes, ne cède à la polémique.

Jean-Claude Maurice, Le Journal du Dimanche

Un tableau des enjeux du transport aérien mondial. Le Figaro

A lire par les amoureux du ciel et des avions qui le peuplent.

FAYARD

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### PATRIMOINE-RETRAITE Société pour la gestion de l'épargne en vue de la retraite

Le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 10 février 1994 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993 et a décidé de convoquer les actionnaires de la SICAV PATRIMOINE-RETRAITE en assemblée générale extraordinaire sur première convocation le mardi 12 avril 1994, au siège social de la société. et, au cas où cette assemblée ne pourrait valablement délibérer faute de quorum. elle sera à nouveau convoquée au même lieu le mardi 19 avril 1994, afin de leur soumettre une nouvelle version des statuts mise à jour conformément à l'Instruction COB du 27 juillet 1993 relative aux OPCVM.

Il sera proposé à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires convoquée le mardi 19 avril 1994 de capitaliser l'ensemble des revenus acquis par la SICAV et en conséquence de capitaliser le montant des revenus distribuables, soit 48.501.024,37 francs.

Par ailleurs, à compter du mercredi 30 mars 1994, la SICAV pourra faire des opérations de swaps en couverture des actifs détenus.

écrire au siège social : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75507 Paris Cedex 15 ou téléphoner au (1) 42 79 55 00

24:72:27

Charts Services Const. 25 entrepris

L'ancien chef du renseignement de la Milice pour la région de Lyon, Paul Touvier, était un ignorant. A l'entendre, lundi 21 mars, répondre à l'interrogatoire de personnalité devant la cour d'assises des Yvelines, il ne savait rien des rafles de juifs en 1942, rien du « statut » des juifs selon Vichy. Antisémite? Il ne pouvait, étant chrétien... Quant à l'affirmation de liens entre Milice et nazis, il la trouve rien moins que « ridicule ». ■ PROCÉDURE. Avant le début de cet interrogatoire de personnalité, la cour d'assises a répondu, kundi, à la question de procédure que lui avait posée, vendredi dernier. M. Trémolet de Villers. L'avocat de Paul Touvier avait demandé que l'on tienne compte du nouveau code pénal pour définir l'accusation de «crime contre l'humanité » (le Monde daté 20-21 mars). La cour considère que les faits reprochés à l'accusé recevrent leur qualification à la clôture des

Les «Statuts des juifs»

Tout au long de l'Occupation, le régime de Vichy a promulgué de nombreuses lois et décrets visant à exclure les juifs de la vie de la nation. Le premier statut des juifs paraît le 3 octobre 1940 au Journal officiel et commence par le fameux : « Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français, le conseil des ministres entendu, décrétons...».

La notion de race juive est ouvertement affirmée dans l'article premier : « Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. » Le texte de loi ordonne notamment que plus aucun juif ne travaille dans la fonction publique, la presse, le cinéma, et il réglemente l'accès aux professions libérales. veillant à « l'élimination des juifs en surnombre».

Au cours de la discussion du texte en conseil des ministres, le responsable de la politique étrangère fran-çaise, Paul Baudoin, note à son usage : « C'est le maréchal qui se montre le plus sévère. Il insiste en particulier pour que la justice et l'enseignement ne contiennent aucun juif. s

Un second statut, qui remplace le premier, est adopté le 2 juin 1941. Encore plus sévère, il vise à exclure totalement la population juive de tout travail dans la fonction publique, les professions libécommerciales, industrielles et artisanales. Des sanctions comme l'internement dans des camps spéciaux sont právues en cas de «fraude». Vichy sera, en revanche,

réticent à imposer aux juifs le port de l'étoile jaune. Darlan, le chef du gouvernement en janvier 1942, écrit : «L'excès même de ces décisions irait certainement à l'encontre du but recherché et risquerait de provoquer un mouvement en faveur des israélites, considérés comme des martyrs. s Mais le 29 mai 1942, une ordonnance allemande oblige les juifs, « dès l'âge de six ans révolus », à porter l'étoile jaune en public dans la zone occupée.

➤ On peut se reporter utile-ment au Calendrier de la persécution des julis en France (1940-1944), de Serge Klarsfeld, édité au FFDJF, 32, rue La Boétie, 75008 Paris ainsi qu'au 75008 Paris, ainsi qu'au recueil les Lols de Vichy, de Dominique Rémy, éditions Romillat, Paris, 1992,

# La voix qui nie de Paul Touvier

C'est une voix douce de vieil-lard tranquille. Une voix surannée qui paraît sortir d'un Gramoendres et de mépris. Une voix de fuite et d'esquive. Une voix qui zigzague et nie. Cette voix-là, lundi 21 mars, a

soudainement enveloppé la cour d'assises des Yvelines. Suffisam-ment basse pour contraindre au silence. Suffisamment brève pour que l'on s'irrite de la volubilité du président Henri Boulard. Suffisamment sûre d'elle pour provoquer quelques mouvements

Car Paul Touvier, soixante-dixhuit ans, accusé de complicité de crime contre l'humanité, s'est installé sans vergogne dans le rôle de l'antisémite par inconscience. Un rôle de maître patelin, écartant les évidences avec la bonhomie apaisée des professionnels, nullement dérouté par les questions acerbes des avocats des parties civiles, seulement lassé de devoir répéter si souvent qu'il fut un ignorant.

Quand M. Arno Klarsfeld lui demande s'il a été au courant des rafles de juifs en 1942, il susurre: «On n'a pas su ces choses-là... Comprenez, à cette époque, il n'y avait pas la télévision. » C'est dit d'une voix étale, de cette voix autrefois aigrelette, métallique, et parfois suppliante.

#### Ces temps de schlague

Quand Me Alain Jakubowicz l'interroge sur la connaissance qu'il eut du «statut» des juifs, loi d'exclusion promulguée le 3 octo-bre 1940 par le maréchal Pétain, il assure : « Cela m'a échappé. » L'avocat insiste. Paul Touvier continue, imperturbable : « Je n'ai jamais eu connaissance de ce sta-

L'ancien chef milicien est admirable de calme. Comme les autres jours, ses mains restent en repos. Son visage tranche toujours aussi nettement sur son polo recouvert d'un gilet rouge sang. On le ques-tionne, il répond. «L'accusé se trouvait-il à l'église le 6 septembre 1942? - Que s'est-il passé? - Une lettre de protestation très ferme contre les persécutions des juiss signée par le cardinal Gerlier a été lue dans toutes les églises de son diocèse. - Je n'étais sans doute pas à la messe ce jour-là...»

Et l'étoile jaune? « Non, nous n'étions pas au courant en zone libre. Et puis ce n'était pas mon premier souci » Plus tard, il ne veut pas se souvenir de Xavier Vallat, qu'il connaissait personnel-lement, et qui fut durant l'Occupation l'un des responsables du service des questions juives.

Paul Touvier semble se référer à une autre France, pétainiste bien sûr, mais surtout pas antisé-mite. Me Ugo Iannucci rappelle que, dans la bibliothèque de son père, trônaient les lourds volumes de la France juive, d'Edouard Drumont. « Paul Touvier a-t-il subi l'influence de cette éducation antisémite?» demande l'avocat lyonnais. « Il est évident que j'ai subi l'influence de mon père. Je ne vois rien de scandaleux là-dedans », répond Touvier en se

Du reste, l'ancien milicien se fait un rempart du catholicisme. « Etant catholique, explique-t-il à la cour, je ne peux pas être anti-sémite. Je ne me considère pas du tout comme un antisémite.» Précisément, le premier assesseur, Marie-Thérèse Lesueur de Givry, lui demande s'il est catholique, catholique pratiquant, bref, quelle est sa pratique: «Tout est résumé dans le Credo, je n'al rien a ajouté, souffle Touvier. – A quelle partie du Credo pensez-vous parti-culièrement? continue le juge. -« Je crois en un seul Dieu... » Il faut le réciter complètement? « Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Selgneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu»... Je m'embrouille... En tout cas, il n'y a pas une seule virgule antisémite.

Mais le dialogue, conduit fortement par le juge, continue: «Alliez-vous à la messe en 1943?»
La voix du Gramophone prend alors une coloration nasillarde: « J'étais tellement occupé pendant la période de Lyon que j'ai un peu abandonné la pratique. » La voix évoque prudemment ces temps de schlague. La voix, guidée par le président, revient sur cet avantguerre où ligues et fédérations communiaient dans la haine du métèque et de la gueuse.

Ce sont ses vingt ans. Il lit la France catholique, le Nouvelliste de Lyon et l'hebdomadaire la Croix de Savoie. Il obéit à son père : «On ne badinait pas avec le père. » Il s'émeut de l'issue sanglante de la journée anti-parlementaire du 6 février 1934 à Paris: « On a tiré sur la foule. Des gens ont été tués!»

Pour la première fois, sa voix s'est légèrement élevée dans une pitié rétrospective. Et l'on ne peut s'empêcher, au même instant, de penser à la mort des sept fusillés de Rillieux pour lesquels il comparaît. Mais déjà, le président Boulard continue par petites touches de préciser le portrait politique de l'accusé. Comme beaucoup, l'accord de Munich, qui scelle entre Berlin, Rome, Paris et Londres une paix précaire, le rassure, et l'invasion allemande, un an plus tard, lui apparaît comme «un coup de tonnerre dans un ciel bleu».

Après la débâcle, l'armistice et la prise du pouvoir en douceur par le « vainqueur de Verdun » le rassure. Il adopte alors un siogan: « Une seule France, un seul chef: le maréchal Pétain. » C'est simple et plus rien ne le choquera de la part de ce régime de Vichy qu'il va pourtant approcher de près. Si la poignée de main de Montoire, fin 1940, entre Hitler et Pétain le surprend et le trouble, il n'en prend pas moins sa carte à la Légion des combattants une semaine plus tard.

En 1942, il adhère tranquillement au service d'ordre légion-naire (SOL). Le président de la cour d'assises lit à haute voix les vingt et un points du serment qu'il fallait alors prêter pour être adoubé. Touvier opine de la tête à chacun : «(...) Contre le bolche-visme, Pour le nationalisme, Contre la lèpre juive, Pour la pureté

il était toujours derrière le maréchal et, pour moi et mon père, c'était l'essentiel.» Le président le coupe. Touvier reprend la parole : «La raison principale du serment prêté par Darnand c'était pour avoir des armes. Il s'agissait de nous défendre. On nous tuait dans la rue.»

Le lien entre la Milice et Berlin est souligné par Me Alain Lévy, qui lit des extraits des cours de formation idéologique reçus par l'ancien chef milicien : « Nous avons la volonté d'instaurer un regime autoritaire, national et socialiste. Le devoir de guerre du milicien sera d'abord de combattre sur le front intérieur comme les jeunesses hitlériennes.» Et l'avocat s'étonne : « L'accusé est amnésique. C'est étrange qu'il ne se rap-pelle plus que la Milice était natio-

#### « Monsieur Paul »

De cette collaboration ou de cette collusion entre miliciens et nazis, Paul Touvier ne veut précisément pas entendre parler. Lorsque M. Arno Klarsfeld évoque Klaus Barbie - «Klaus et Paul marchaient main dans la main », - l'accusé dément fortement: « C'est absolument faux, c'est ridicule. Il ne faut pas faire un bloc, non, il ne faut pas dire des choses comme cela.»

Le président Boulard feuillette son dossier et en sort un document. A deux reprises, fin 1943 et début 1944, les services spéciaux de la France libre, à Londres, ont reçu des télégrammes sans équivo-que : « Touvier alias Monsieur Paul travaille pour les services alle-mands. » « Touvier, chef du Deuxième service, indicateur de la Gestona a été nommé à I van » Gestapo, a été nommé à Lyon.»

Paul Touvier, à nouveau, dément : « Tout cela est complète-

#### La notion de « crime contre l'humanité »

#### La réponse des juges à Me Trémolet de Villers

les conclusions défendues vendredi dernier par le conseil de Paul Touvier, M- Jacques Trémolet de Villers. Ce dernier demandait que l'on applique à l'accusé les dispositions les plus favorables des différents textes définissant, depuis l'accord de Londres de 1945, la notion de crime contre l'huma-

La demande de Mª Trémolet visait à écarter toute référence au génocide dans les poursuites contre l'ancien chef mili-

française (cette fois, l'ancien milicien intervient : « Oui, ça, ça m'a échappé ») Contre la franc-maçonnerie, Pour la civilisation chrétienne (« C'est ça »), Contre l'oubli des crimes. Pour le châtiment des coupables ». Face au jury, Touvier opine une dernière fois

#### Une formation idéologique

Mais tout bien considéré, l'antisémitisme de ce serment le laisse dubitatif : « Ce ne sont que des mots, dit-il doucement. Je ne voyais pas d'antisémitisme là-dedans. Les vingt-et-un points ont été écrits par Jean Bassompierre. Il n'a certainement pas voulu leur donner un ton méchant. J'ai vu les points qui m'intéressaient, qui me passionnaient même, et je n'ai pas vu les autres... w

En ce temps-là, Touvier explique qu'il fut surtout séduit par l'affiche du SOL où l'on pouvait distinguer en arrière-plan « un chevalier tout en blanc». «C'était... séduisant», murmuret-il. Et la Milice, créée le 30 jan-vier 1943? Et le bras armé de cette Milice, la Franc-Garde, dont il fut aussi? Et le serment prêté par son chef, Joseph Darnand, au führer germanique Hitler à l'ambassade d'Allemagne à Paris? interroge le président.

"Je ne l'ai pas su tout de suite. - Cela a pourant du se savoir. -Oui. - Qu'en pensez-vous? - Il

La cour d'assises des Yve-lines a rejeté, lundi 21 mars, considère notamment que l'accusá, comme le veut l'article 6-3ab de la Convention européenne des droits de l'homme, a été «informé en temps opportun de la nature des faits a qui lui sont repro-

D'autre part, elle souligne que les faits désignés dans l'arrêt de renvoi de Paul Touvier «ne sauraient recevoir leur qualification que dans les questions posées à la Cour et au jury » avant la clôture des

ment faux. - Votre numéro de téléphone, le 580, est indiqué dans un autre télégramme – Je n'avais pas le téléphone. - Un document relève que vous avez remis des listes de noms de communistes à la Gestapo. - Je réponds d'une manière très nette : je n'ai jamais été membre de la Gestapo. Je n'ai jamais remis des listes. »

Une seule fois, Paul Touvier se lasse de cette longue audience : «Je ne sais plus. J'ai trop mal à la tete. J'arrête. » Il ne se départira pourtant pas de son sang-froid. De même qu'il réagit très modérément lorsque sa vie privée est évoquée, sinon sérieusement mise en cause. Ses amours à éclipses avec une prostituée, Marie-Louise Charroin, de 1938 à 1943, font cependant l'objet d'une rude polésique entre les avocats des parties civiles, dont certains le dépei-gnent comme un « proxénète», et son avocat, Me Trémolet de Vil-

L'accusé Paul Touvier est une pierre grise. Et les pierres ne connaissent ni la colère ni la pas-sion. L'accusé est bien ce « maniqque de l'ordre » décrit par son frère Jean, cet obsédé « de la pro-preté et de la minutie », selon l'une de ses sœurs. Il s'économise. Il se tient immobile en attendant pire: son prochain interrogatoire sur son rôle de chef milicien à

LAURENT GREILSAMER

L'affaire des journaux électoraux d'Alain Carignon

#### Deux dirigeants du groupe Lyonnaise des eaux-Dumez mis en examen pour abus de biens sociaux

Deux dirigeants de filiales du groupe Lyonnaise des eaux-Dumez ont été mis en examen, jeudi 17 mars, pour *cabus de* biens sociaux » par le juge Philippe Courroye, qui instruit l'affaire des magazines Dauphiné News et News, lancés à Grenoble lors de la campagne des élections municipales de 1989 (le Monde du 9 février). Il s'agit de Louis Béra, PDG de SERECOM et administrateur de SEREPI (Société d'exploitation des réseaux d'eau potable intercommunaux), et de Jean-Jacques Prompsy, administrateur de SEREPI et de la Société de contrôle et de management (SCM). Dans le même dossier, qui atteint l'entourage d'Alain Carignon, maire de Grenoble et ministre de la communication, Frédéric Mougeolle, ancien responsable de ces magazines, a été mis en examen pour « recel d'abus de biens sociaux».

de notre bureau régional

Ancien directeur de la rédaction du périodique municipal Grenoble mensuel, Frédéric Mougeolle avait lance, le 15 octobre 1988, un mensuel baptisé Dauphiné News, bientot suivi, en janvier 1989, d'une publication bi-hebdomadaire titrée News, paraissant les mardis et vendredis, et distribuée gratuitement dans les boîtes aux lettres de Grenoble à plus de 50 000 exemplaires. Se présentant comme « indépendants », ces magazines quadrichromiques avaient pour objet essentiel de vanter le « dynamisme » de Gre-noble et les mérites de son maire, Alain Carignon, dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales de mars 1989. De nombreuses notes manuscrites de « recommandations » émanant de M. Carignon révélèrent (le le du 22 février 1989) que le futur ministre de la communication était le vrai «patron» et le rédacteur en chef occulte de ces journaux dont la parution cessa d'ailleurs peu de temps après sa

Une enquête préliminaire menée par la division financière du SRPJ de Lyon révéla que le déficit laissé par cette brève aven-ture médiatique avoisinait 6 millions de francs. Il fut «épongé» par le groupe Lyonnaise des eaux via plusieurs de ses filiales, dont SEREPI et SERECOM. Cette dernière société, créée pour la cir-constance, avait progressivemment apuré les dettes du holding de presse Dauphiné News, dont le siège avait été successivement

transféré de Grenoble à Paris puis de Paris à Nanterre, 72, avenue de la Liberté, à l'adresse du siège social de la Lyonnaise des eaux-

Les enquêteurs n'ont sans doute pas manqué de remarquer que, par l'intermédiaire de la Compagnie de gestion des eaux du Sud-Est (COGESE), regroupant la SEREPI et la Société de distribution des eaux intercommunales (SDEI), la Lyonnaise des eaux avait obtenu la gestion du service des eaux de la ville de Grenoble. privatisée le 13 juillet 1989, sans que rien dans la campagne de M. Carignon n'ait pu le laisser prévoir. Comme ils ont du noter que le liquidateur des sociétés dissoutes du groupe de presse n'était autre que le directeur général de la COGESE et de la SDEI, Guy

#### L'audition de Jérôme Monod

L'analyse de ces circonstances particulières - la privatisation, très contestée, donna lieu à des manifestations et à une pétition et de ces troublantes coincidences a déjà amené la justice à estimer que les filiales de la Lyonnaise étaient sorties de leurs rôles en renflouant, avant de le liquider, un holding de presse aux visées électorales. D'où, sans doute, la longue audition comme témoin à laquelle Jérôme Monod, PDG de la Lyonnaise des eaux-Dumez a été soumis, le 23 février, par le juge Courroye (le Monde daté 27-28 février).

Frédéric Mougeolle, qui semble être considéré aujourd'hui comme le principal bénéficaire de cette étrange opération financière, don-nera-t-il des explications convaincantes au magistrat instructeur qui le poursuit pour recel d'abus de biens sociaux? En mai 1993, son avocat, Me Jean-Louis Duta-ret, aujourd'hui PDG de la Sofirad et conseiller du ministre de la communication Alain Carignon, aucun cas il n'y eut de contrepartie à la privatisation des eaux de Grenoble. » Cette question, à propos d'un possible « renvoi d'ascenseur» reste pourtant au cœur de l'instruction qui se développe. En sa qualité de PDG de la société anonyme MCM information et communication, qu'il a créée en octobre 1990 (et dont SERECOM, représentée par Louis Béra, est administrateur et action-naire minoritaire), Frédéric Mougeolle assure aujourd'hui la conception rédactionnelle et graphique de Grenoble mensuel, édité par l'association municipale Grenoble communication (Greco).

ROBERT BELLERET et CLAUDE FRANCILLON

#### MÉDECINE

Décrétant un « véritable état d'urgence »

#### M<sup>me</sup> Veil promet 360 millions de francs pour la prise en charge sanitaire des détenus

Au cours d'une journée consacrée à l'organisation des soins en milieu pénitentiaire, Simone Veil, ministre des affaires sociales et de la santé, a fait le point, mardi 22 mars, de l'application de la loi du 18 janvier réformant la prise en charge sanitaire des détenus. Estimant que la situation actuelle appelle «un véritable état d'urgence sanitaire» - 10 % des détenus sont séropositifs pour le virus du sida, 15 % sont toxicomanes, 30 % présentent une forte dépendance à l'alcool, etc. - M. Veil a rappelé les deux principaux changements: d'une part, le service public hospitalier devient le maître d'œuvre de la « dispensation » des soins en milieu pénitentiaire; d'autre part, les détenus sont inscrits automatiquement au régime général de la Sécurité sociale. Ainsi, en règle générale, les détenus auront droit, dès leur incarcération, aux presta-tions en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Souhaitant que cette réforme soit mise en œuvre dans les meilleurs délais, Mª Veil a demandé à cha-

que direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) de désigner pour chaque établissement pénitentiaire le centre hospitalier chargé de délivrer ces soins. Les préfets de région sont priés de « saire diligence ». L'ensemble du dispositif doit être opérationnel avant le le juillet 1995. «A cette date, a indiqué Me Veil, les cent soixante établissements pénitentiaires devront être liès par un protocole avec un établissement hospitalier. » Afin que ces nouvelles missions dévolues aux hôpitaux ne les conduisent à puiser sur leurs dotations actuelles, le ministre a indiqué qu'une enveloppe budgétaire de près de 360 millions de francs avait été dégagée, hors taux directeur. Les personnels infirmiers relevant de l'administration pénitentiaire seront détachés dans les corps correspondants de la fonction publique hospitalière. Dans un délai d'un an, ils pourront opter soit pour leur intégration définitive à l'hôpital, soit demander d'intégrer la fonction publique d'Etat.

Bebe mais er

1. 14. 12. 李瑟

متراجع والمراجع

the state Acre

a ve doctore

 $L_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{A}}}}$ 

مكنا س الامل

# L'autopsie en danger de mort

Le texte de loi sur la bioéthique voté par le Sénat menace cette pratique scientifique fondamentale en médecine

N ignore le plus souvent que l'autopsie (cette « action de voir de ses propres yeux ») a deux visages. Il importe pourtant de faire la part entre l'autopsie a médico-légale » et l'autopsie a clinique » ou a médico-scientifique ». La première est mise en œuvre à la demande d'un inse d'inserté : d'un juge d'instruction qui commet deux spécialistes de médecine légale pour une série d'examens qui visent à rechercher la cause d'une mort a priori considérée comme suspecte. La seconde, en revanche, est pratiquée en dehots de toute procédure judiciaire. Elle a pour but de décou-vrir les véritables causes du décès d'un malade. Il s'agit, en d'autres d un maiade. Il s agu, en d autres termes, d'établir un diagnostic post mortem, diagnostic porté non pas par un médecin légiste mais par un specialiste d'anatomo-pathologie, discipline beaucoup trop mal connue, qui occupe une place essen-tielle dans la pratique de la médecine moderne (1).

«L'autopsie destinée à établir un diagnostic est une tâche pénible et peu valorisane dont les anatomo-pathologistes se passeraient bien, le développement de leurs activités diagnostiques sur le vivant occupant tout leur temps, résume le professeur Claude Got, anatomo-pathologiste (hôpital Ambroise Paré, Boulogne). Cependani, quand un médecin n'a pu sauver la vie d'un malade, quand un médecin ne comprend pas ce qui s'est passé, il est de son devoir de le renseigner. L'autopsie mèdico-scientifique est irremplaçable pour comprendre le mode de production de cer-taines lésions. Ce sont les autopsies associées aux biopsies et à l'imagerie par scanner ou par résonance magné-tique qui ont précisé la diversité des lésions cérébrales du sida. Comment améliorer l'efficacité des ceintures de sécurité ou des cosques, sans autopsie médico-scientifique des victimes, dans un pays où la majorité des décès accidenteis ne provoque pas d'autopsie médicolégale?»

Ce ne sont là que des exemples. De nombreuses études continuent de démontrer qu'en dépit des progrès de la technologie médicale, une fraction importante (de l'ordre de 10 %) des disgnostics établis du vivant des malades ne sont pas confirmés lors de l'autopsie. Celle-ci met également en évidence des diagnostics qui n'avaient pas été évoqués chez le malade (2). A cet égard, une telle pratique constitue bien l'arbitre final de la qualité de la performance médicale et, au-delà de l'autocompôle de l'activité des praticiens, contribue aux progrès de la thérapeutique.

#### de la médecine moderne

Or, l'autopsie tombe aujourd'hui dangereusement en désuétude. Amorcé il y a quelque temps déjà, le phénomène s'est accéléré ces der-nières années, comme en témoigne, de manière criante, l'évolution du nombre des autopsies pratiquées dans les hôpitaux de l'Assistance publique de Paris (voir encadré).
Comment comprendre? Pourquoi la mort du malade met-elle de plus en plus fréquemment un terme au travail d'investigation médicale et scientifique entrepris de son vivant? Pourquoi le décès interdit-il la confirmation des hypothèses diagnostiques émises ante mortem? Quelles sont les véritables raisons de ce que nombre d'observateurs percoivent comme un inquiétant recul de la pratique et de la réflexion

L'autopsie scientifique n'a pas toujours été méprisée ou ignorée. Dans son encyclopédie, Diderot écri-vait, à l'article «cadavre»: «La vait, a l'article «cadavies. « 222 conservation des hommes et les progrès de l'art de les guérir sont des objets si importants que, dans une société bien policée, les prêtres ne devraient recevoir les cadavres que des mains de l'anacomiste et qu'il descrit de l'article de la larticle de l'article de l'article de l'article de la larticle de l'article de l devrait y avoir une loi qui desendit l'inhumation d'un corps avant son ouverture. Quelle foule de connaissances n'acquerrait-on pas par ce moyen! Combien de phénomènes qu'on ne soupçonne pas et qu'on qu'on he soupconne pas e qu'oi n'y a genera toujours, parce qu'il n'y a que la dissection fréquente des cada-vres qui puisse les faire apercevoir! La conservation de la vie est un objet dont les particuliers s'occupent assez, mais qui semble negligée par la

société.» La fin du dix-neuvième et le début du vingtième siècle ont accordé une grande importance à la pratique de l'autopsie. « La médecine scientifique moderne est née de l'autopsie. La première méthode qui a permis à la médecine de sortir du verbalisme de nos ancêtres a été celle qui a consisté, comme on disait alors, à «ouvrir le corps», à chercher dans ce corps l'explication des phénomènes qui avaient provoqué la mort du doit aussi être prise en compte : étamalade, écrivait, il y a trente ans, le 
professeur Henri Péquignot, dans un 
vigoureux et superbe plaidoyer en 
doit aussi être prise en compte : étafait des erreurs diagnostiques et thérapeutiques ne pourrait-il pas, faveur de l'autopsie clinique. Ce titre de gloire, que nui ne conteste, est peut-être un des handicaps que l'autopsie doit surmonter aujourd'hui. Cette méthode est ancienne. Par là même ne serait-elle pas dépassée? Certes, si beaucoup le pensent, très peu le disent; on continue à manifester à la «vérification anatomique» certaines formes extérieures de respect comme à l'égard de grands personnages quelque peu retombés en enfance. Mais le cœur n'y est plus» (3). Ce propos n'a rien perdu de sa justesse ni de son actualité.

« La situation actuelle est hautement regrettable. Nous sommes face à une régression totale. D'un point de vue pédagogique, cela nuit grande-ment à la formation des futurs mêdecins comme à celle des médecins en exercice, estime le professeur Etienne-Charles Frogé (CHU de Tours), vice-président de la Société française de médecine légale et de toxicologie. Il faut savoir que depuis la réglementation adoptée à la suite de la loi dite Caillavet, l'autopsie scientifique ne peut plus être réalisée que chez les personnes qui n'ont pas, de leur vivant, fait état de leur oppo-sition à une telle pratique sur leur

Sans doute faut-il ici compter avec l'évolution propre à la discipline de l'anatomie pathologique et à la passion que nourrit cette specialité pour une nouvelle lecture du vivant. L'inquiétude des médecins devant le développement, réel ou supposé, du nombre des procès en responsabilité,

rapeutiques ne pourrait-il pas, demain, disent-ils en substance, nous

En pratique, l'autopsie médicoscientifique ne peut être conduite, en milieu hospitalier, qu'après accord de l'administration, mais aussi, le plus souvent, après la vérification d'une acceptation de facto des proches du défunt. Et bien souvent, chez ces derniers, la volonté médicale d'identifier les véritables causes de la mort (en ouvrant le cadavre et, éventuellement, en prélevant des fragments anatomiques à des fins diagnostiques) est assimilée au prélèvement d'éléments anatomiques (organes, tissus), pour prolonger la vie de malades en attente de ces greffons. Or, le paysage s'est ici brutalement obscurci avec l'émergence de plusieurs affaires qui ont terni l'image, jusqu'alors sans tache, de cette activité chirurgicale.

gea par voie de circulaire (datée du 31 juillet 1992) que l'administration «s'assure auprès de la famille ou des proches du défunt que celui-ci n'avait pas fait connaître de son vivant son opposition au prélèvement». Après la réalisation d'une enquête, menée auprès des ophtalmologistes des CHU français, démontrant qu'il y avait un arrei quasi total des greffes de comée (deux mille malvoyants ou aveugles étaient en attente d'un gref-

fon cornéen), une nouvelle circulaire tenta, sans succès, d'apporter un remède. L'incomprehension gran-

#### Chute libre dans les hôpitaux parisiens

Selon les chiffres fournis au Monde par le professeur Claude Got (hōpital Ambroise-Paré, Boulogne), la recensement du nombre des autopsies médico-scientificues dans les hônitaux parisiens témoigne de la désaffection grandissante vis-à-vis de cette pratique. On est ainsi passé de 5 389

autopsies réalisées en 1980 à 2 576 en 1990 et à 2 206 en 1993. Le phénomène est particulièrement net à l'hôpital Lariboisière-Fernand Widal (529, 185, 177), à l'hôpital Bicêtre (268, 109, 74), à l'hôpital Avicanne (166, 56, 28) et à l'hôpital Ambroise-Paré (191, 94, 55).

médiatiques et psychologiques, exi-

Après la révélation dans ces Survint alors le texte de loi sur la colonnes (le Monde daté 17-18 mai bioéthique. En première lecture, après des débats souvent confus, 1992) de la plus spectaculaire de ces affaires, dite d'Amiens, et d'un prél'Assemblée nationale adopta trois levement des globes oculaires sur le articles organisant les prélèvements sur les cadavres. L'article 667-8 bis cadavre d'un adolescent effectué prévoyait : « Aucun prélèvement à des fins scientifiques œutres que celles dans des circonstances controversées, Bernard Kouchner, alors minisayant pour bui de rechercher les tre de la santé et de l'action humanicauses de la mon ne peut être effectaire, inquiet des répercussions tue sans le consentement du défunt exprime directement ou par le témoignage de la famille.»

«L'expression « autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès » introduit la possibilité de faire des autopsies médicales dans un but diagnostique sans rechercher le consentement du défunt, explique le professeur Got. Cet ani-cle semble même exclure la possibilité pour le défunt d'exprimer son opposition à une autopsie dans un but diagnostique, ce qui accroit les possibilités d'action des médecins par rannon a la loi de 1976! »

En janvier dernier, le texte était débatin au Sénat. On supprima alors l'article 667-8 bis, l'autopsie pour déterminer les causes de la mort revenant dans le cadre général des prélèvements effectués dans un but scientifique ou thérapeutique. On est là, à nouveau, dans le paradoxe et la contradiction. D'une part, on unifie les principes éthiques sur lesquels repose l'ouverture du cadavre: d'autre part, en exigeant une démarche active du corps médical auprès de la famille après la mort, on condamne de facto la plupart des autopsies médico-scientifiques. La contradiction essentielle tient, en réalité, à la coexistence du principe du consentement présumé du défunt et de la

Survint alors le texte de loi sur la recherche de l'avis de la famille ou des proches. La solution, si elle existe, impose d'améliorer le système de l'expression des oppositions individuelles (effectuées du vivant des personnes), tant aux prélèvements effectués dans un but therapeutique qu'aux gestes de l'autopsie médico-

L'examen en seconde lecture, début avril, par l'Assemblée nationale, des textes sur la bioéthique permettra-t-il de sortir de l'impasse? Si tel n'était pas le cas, on peut craindre que le refus multiforme de la mort, la hantise du devenir des corps, les quiproquos sur ce que doit être le respect des morts et l'angoisse du plus grand nombre face au savoir et au pouvoir médical, ne nous ramenent à la douloureuse époque où, loin des Lumières, les cadavres etaient cousus d'interdits.

**JEAN-YVES NAU** 

(1) L'anatomo-pathologie a pour objet l'étude des modifications des structures des tissus et des organes relevant de pro-cessus pathologiques. Cette discipline per-met ainsi d'établir ou de confirmer de

(2) Sur ce thème, on se rapportera à « L'autopsie : une aide diagnostique aux morts cardiaques méconnues » de B. Franc, H. Adlé et O. Dubourg (hôpital Ambroise-Paré, Boulogne). Cardinale tome IV, numéro 10, décembre 1992, 204, rue Lecourbe, 75015 Paris.

(3) «L'antopsie, cahiers Laennec

Lire également : « L'autopsie en milieu hospitalier en France », du docteur Erno Baviera. Informa-

## Bébé mais en éprouvette

La première fécondation « in vitro » d'une espèce végétale vient d'être réalisée par des Français

Brown, premier « bébé éprouvette» venu au monde en 1978, n'a pas seulement mar-qué le début de l'ère de la pro-création assistée. En offrant la possibilité de féconder en laboratoire un œuf humain, cette prouesse, essentielle dans l'histoire de la médecine, a égale-ment permis d'observer dans les meilleures conditions les toutes premières étapes de la reproduction de notre espèce.

Un privilège que les spécia-listes des plantes, longtemps impuissants à obtenir la même performance dans le règne végétal, pourront désormais partager. Ainsi que vient de le publier la revue Science (datée 18 mars), une équipe de chercheurs de l'École nationale supérieure (ENS) de Lyon vient en effet de réussir sur le maïs, pour la première fois au monde, une fécondation végétale in vitro en bonne et due forme.

Comment expliquer un tel décalage? Pourquoi la féconda-tion externe de l'œuf humain (ou FIVETE, pour « fécondation in vitro et transfert embryonnaire»), qui consiste à prélever un ou plusieurs ovules dans l'ovaire d'une femme, puis à les inséminer en éprouvette avec du sperme, s'est-elle révélée si difficile à réaliser chez les plantes? Tout simplement parce que ces dernières, à la différence des espèces animales, protègent les acteurs de leur fécondation par une barrière très complexe de tissus biologiques – ce qui rend leur isolement et leur manipulation particulièrement ardus.

#### Poupée

Le grain de pollen à l'origine des gamètes mâles se présente ainsi comme une boîte close et extrêmement rigide, dans laquelle des cellules de plusieurs types, parmi lesquelles les cel-lules sexuelles, conabitent étroiement imbriquées les unes dans

Quand au pistil, réservoir des gamètes femelles, il reproduit le principe de la poupée russe : un ensemble de tissus dont une nartie forme l'ovaire, lui-même contenant un ou plusieurs ovules dans lesquels se niche un sac embryonnaire qui, à son tour, recèle plusieurs cellules dont deux cellules sexuelles.

Difficulté supplémentaire : la reproduction des plantes à fleurs

A naissance de Louise (angiospermes), contrairement à celle des animanx, débute non par une simple mais par une double fusion des cellules sexuelles. Si les Babyloniens leurs bas-reliefs l'attestent - pratiquaient déjà de manière empirique la pollinisation artificielle des palmiers-dattiers, il fallut attendre la toute fin du dix-neuvième siècle pour que soit découvert ce phénomène de donble fécondation. Et plus longos encore dour comprendr que l'une des fusions entre spermatozoïde et gamète femelle donne naissance à l'embryon proprement dit, tandis que l'autre est à l'origine de son tissu nourricier (albumen).

> Face à ces multiples sophistications, on comprend mieux que les travaux des spécialistes de la fécondation végétale in vitro aient mis si longtemps à porter leurs fruits. Il fallut ainsi plusieurs années de patientes recherches pour que l'équipe du laboratoire de reconnaissance cellulaire et amélioration des plantes de l'ENS de Lyon (unité associée CNRS-INRA), grâce à diverses ruses biochimiques, parvienne à isoler de leurs tissus protecteurs les gamètes mâles (1986), puis les gamètes femelles (1989). Ce fut ensuite à deux chercheurs allemands de l'université de Hambourg, Erhard Kranz et Horst Lorz, que revint l'honneur, en 1993, de réussir chez le mais la première fécondation artificielle en laboratoire. Mais celle-ci, pratiquée sous microscope grâce à la stimula-tion d'un micro-champ électrique, ne respectait guère les conditions naturelles de la fécon-

Dans cette compétition qui oppose une quinzaine de laboratoires dans le monde, l'équipe que dirige Christian Dumas à l'ENS de Lyon vient donc, une fois encore, de reprendre l'avantage. La technique mise au point par ces chercheurs permet en effet, sans avoir recours au moindre champ électrique, de provoquer la double fusion des ceilules sexueiles du mais dans un milieu de culture très semblable à leur environnement naturel. Pour la première fois, la communauté scientifique dispose ainsi d'un véritable modèle de reproduction végétale.

**CATHERINE VINCENT** 



Le Monde

#### Colloque

Les paradoxes de l'environnement Responsabilité des scientifiques, pouvoir des citoyens 27 et 28 avril 1994 à 19h30

Depuis vingt ans, les citoyens ont pris conscience de l'importance de l'environnement pour l'avenir de la planète. Faut-il tenir la science, la . technique et l'industrie pour responsables des dégradations du milieu naturel ? Doit-on au contraire estimer que le développement de la science pourra résoudre les difficultés nées de l'expansion technologique ? Face à ces débats, les citoyens n'ont-ils d'autres choix que de se résigner ou de se révolter ?

de l'Industrie et Manuel Lucbert, Le Monde.

#### LES SCIENTIFIQUES FACE À L'ENVIRONNEMENT (le 27)

• L'environnement comme objet de science ? Jean-Paul Deléage, Université Paris VII, Claude Fréjacques, Académie des sciences.

débat animé par Roger Cans, Le Monde.

 Recherches sur l'environnement en France et à l'étranger Zaher Massoud, IFREMER. Francesco di Castri, UNESCO.

 Les experts : certitudes - incertitudes scientifiques, décisions politiques Robert Kandel, CNRS, Ecole polytechnique, Gérard Mégie, CNRS, Université Pierre et Marie Curie-Paris VI,

#### LES CITOYENS ET L'AVENIR DE LA PLANETE (le 28)

· Environnement et géopolitique Paul de Backer, Ecole polytechnique de Mons (Belgique). Susan George, Transnational Institute, Amsterdam (Pays-Bas).

· Information et éducation des citoyens Joël de Rosnay, cité des Sciences et de l'Industrie. Jean-Yves Daniel, Education nationale, Inspection générale.

 La science en procès ? Hubert Curien, ancien Ministre.

 Conclusion : La pensée occidentale à l'épreuve Dominique Lecourt, Association Diderot, Université Paris VII.

AVEC LE CONCOURS DE LA FONDATION D'ENTREPRISE TOTAL

**×**-----Buffetin à renvoyer à l'adresse ci-contre, à l'attention de Marie-Pierre Hermann, DCP Collogue "Les paradoxes de l'environnement".

|   | )- <b>-</b> |   |
|---|-------------|---|
|   |             |   |
| l | Nom         | _ |
|   | Adresse     | _ |
|   | Profession  |   |

cité des Sciences

Métro Porte de la Villette

et de l'Industrie

Renseignements:

(f) 40 05 73 32

75019 Paris

|            | recevoir les actes du colloque (60 F TTC, prix de souscription |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom        | Prénom                                                         |
| Adresse    |                                                                |
| Profession |                                                                |

# Les photons trieurs

Hier curiosité de laboratoire, l'enrichissement de l'uranium par laser est en voie d'être maîtrisé. A la clef, le contrôle d'un marché de 25 milliards de francs par an

EST une guerre. Une ( guerre très dure qui aura surtout pour théâtre la zone Asie-Pacifique. Une guerre à coups de milliards où on va se battre contre les Américains, » Jean-Yves Barré, directeur de la branche « Cycle du combustible » au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), n'hésite pas à se glisser dans la peau des entraîneurs sportifs pour communiquer son enthousiasme, motiver ses troupes et convaincre ses auditeurs. « Ce combat sur l'enrichissement de l'uranium par laser, on va le gagner. » Et puis, plus sérieux, il confesse : « Ce sera dur, les Américains ont cinq ans d'avance sur nous, mais on ne peut pas les laisser avancer seuls sur une technologie aussi innovante.»

Le temps n'est plus où les Américains, du fait des colossaux héritages et des suites du programme Manhattan (1), faisaient la pluie et le beau temps en vendant au prix qui leur convenait l'uranium enrichi dans leurs installations militaires de Paducah (Kentucky), Portsmouth (Ohio) et Oak-Ridge (Tennessee). Depuis, l'Europe a réagi en se dotant, dans les années 70, d'une usine moderne d'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse, implantée à Pierrelatte, dans la Drôme, et gérée par la société Eurodif. Mais elle s'est aussi équipée, via le consortium Urenco, de trois autres usines de moindre capacité, fonctionnant à Capenhurst (Grande-Bretagne), Almelo (Pays-Bas) et Gronau (Allemagne) selon le principe, plus récent, de la centrifuga-

La situation sur le marché de l'uranium enrichi s'en est trouvée considérablement changée. Et ce d'autant plus que les Russes, qui exploitent aujourd'hui quatre usines par centrifugation, ont proposé, avec succès, leurs services sur le marché occidental et que le Japon, qui dispose maintenant d'une capacité modeste d'enrichissement pour satisfaire une partie de ses besoins nationaux, rentre dans le club des grands. Conséquences : le prix de l'uranium enrichi s'est stabilisé autour de 120-130 dollars l'UTS (2), mais le ralentissement, voire l'abandon, des programmes de construction de réacteurs nucléaires conduit aujourd'hui à une surcapacité de l'offre d'enrichissement par rapport aux besoins des exploitants de centrales.

Une preuve : les besoins mondiaux en uranium enrichi

devraient être de 35 millions d'UTS par an en 1995 et de 39 millions d'UTS par an en 2005, alors que les capacités actuelles de production s'élèvent à 43,5 millions d'UTS. L'avenir paraît donc assuré. En fait, la situation est plus complexe. Si l'essentiel de la production mondiale d'uranium enrichi est aujourd'hui assurée par les deux usines de diffusion gazeuse américaines de Paducah et de Portsmouth (3), force est de reconnaître que ces deux installations, à l'inverse d'Eurodif, qui fonctionne selon la même technique, sont vieillissantes.

#### Un coût deux fois inférieur

Beaucoup s'attendent d'ailleurs à la fermeture de Portsmouth à la fin du siècle. Beaucoup s'interrogent aussi sur la fiabilité des sources d'approvisionnement russes et sur l'effet - à quelle date? - de l'apparition des premières quantités d'uranium enrichi provenant du démantèlement des armes russes (90 millions d'UTS sur quinze ans). Dans ce contexte incertain, les spécialistes estiment qu'il y a donc place pour une nouvelle technique d'enri-

chissement très innovante donl'origine de l'albumen se déroule beaucoup plus rapidement que celle qui donnera le futur embryon», illustre Christian Dumas. Des perspectives fondamentales on le voit prometteuses, qui devraient largement compenser le faible interêt agronomique de cette prouesse technique. Comparée par exemple à la récente et efficace méthode d'« haplodiploïdisation » (1), aujourd'hui employée pour sélectionner et améliorer de nombreuses espèces florales, potagères ou de grande culture, la sastidieuse, ne présente en effet guère d'intérêt. Elle pourrait en

revanche faciliter l'introduction

de nouveaux caractères dans cer-

taines espèces particulièrement

réfractaires aux manipulations

génétiques, tel précisément le

#### **CATHERINE VINCENT**

(1) Développée au cours des années 1980, la technique dite d'haplodiploïdisation consiste à obtenir une plante à partir d'une seule cellule sexuelle, sans qu'ait lieu aucune fécondation. Commo la cellule qui lui a donné naissance, cette plante ne comporte dans un premier temps qu'un seul exemplaire de chaque chromosome : elle est haploïde, et de ce fait stérile. La restauration de la fertilité est ensuite obtenue par traitement à la colchicine, subtance qui provoque la duplication des chromosomes : on obtient ainsi une plante diploïde, fertile, et de surcroît parfaitement homozygote, puisque les deux exemment homozygote, puisque les deux exem-plaires de chacun de ses chromosomes sont rigoureusement identiques.

LE MONDE

DE L'IMMOBILIER

appartements

achats

boutiques

bureaux

VOTRE SPECE SOCIAL

**DOMICILIATIONS** 

1)

Locations

Ventes

Locations

nant lieu à la construction d'usines modulaires fonctionnant sur ce principe. D'une capacité de 500 000 à 1 million d'UTS - contre près de 11 millions d'UTS pour Eurodif –, ces installations seraient très compactes, très peu gour-mandes en énergie et économiquement très performantes. Les premières pourraient produire vers 2000-2005.

Dans le passé, les Etats-Unis ont consacré des budgets annuels d'environ 800 millions de francs au développement de cette technique laser connue sous le nom de SILVA (séparation isotopique par laser de la vapeur atomique d'uranium). La France, par l'intermédiaire du CEA et de la COGEMA. investit aujourd'hui 400 millions de francs, et le Japon, sans être aussi avancé que les Français, de l'ordre de 500 millions de francs. Ce sont des chiffres importants lorsqu'on les cumule sur une longue période.

Mais produire, grâce aux grains de lumière (photons) de faisceaux fournis par des lasers, de l'uranium enrichi à des costs deux fois inférieur à ceux du marché actuel est à ce prix. On conçoit donc mal que la France, très impliquée dans le développement de l'énergie nucléaire, soit absente de cette aventure et laisse le champ libre aux Américains, sou-cieux, selon les propos de l'ancien secrétaire d'Etat à l'énergie John Herrigton, de reprendre le marché mondial de l'uranium enrichi aux Fran-

Démarrée voici une vingtaine d'années en France, cette methode d'enrichissement, qui marie les capacités de la lumière et les réactions de la matière, a l'élégance des solu-tions simples. Elle consiste à enrichir, en une seule opération, un gaz d'uranium 235 et 238 dans son composé le plus nium 235. Ainsi, pour obțeair l'uranium enrichi que brûlent les centrales nucléaires à eau pressurisée, fait-on passer la teneur de l'uranium en uranium 235 de 7 kilos par tonne à 35 kilos par tonne.

Avec des techniques plus anciennes comme la centrifu-gation ou la diffusion gazeuse, une telle opération ne peut se faire en une seule passe. Il faut multiplier des centaines de fois les étapes et faire preuve d'une patience de bénédictin pour parvenir au résultat. Avec SILVA, rien de tel. Des chaînes de lasers à vapeur de cuivre alimentent des batteries de lasers à colorant dont les différentes lumières illuminent la vapeur chaude (1 200 °C) d'un gaz d'uranium. Mais, et c'est là le miracle, seuls les atomes d'uranium 235 sont

« excités » par ce choc avec les photons. Ils deviennent alors electriquement charges. Ainsi «ionises», comme disent les physiciens, ils peuvent être ensuite attirés sur des plaques collectrices par un champ électrique.

Ce tri de la matière par des photons de lumière, d'une efficacité totale, est d'une simplicité confondante dans son concept, mais d'une com-plexité diabolique dans sa mise au point. Il y a loin en effet entre la réussite d'une expérience de laboratoire destinée à confirmer la validité d'un procédé et le développement de matériels fiables capables de déboucher sur la construction d'unités de production industrielles. En janvier 1992, les équipes du Centre d'études nucléaires du CEA de Saclay (Essonne) n'étaient pas peu fières d'avoir produit en peu de temps quelque 10 grammes d'uranium enrichi. Une misère comparée aux tonnes qu'Eurodif est capable de sortir.

#### Une démonstration en 1997

Mais cette étape, déterminante, a donné confiance aux chercheurs français. « Nous préparons la suite à Saclay, où l'on construit une installation de séparation, Aster, capable, en 1997, de produire quelques dizaines de kilos d'uranium enrichi par campagne», rap-pelle Jean-Yves Barré. Deux cent cinquante millions de francs ont été investis dans cette installation destinée à valider le procédé et à faire une première évaluation de ses coûts. Si tout va bien, cela pourrait conduire à la réalisation, en association avec la COGEMA, d'un pilote pré-industriel pouvant produire cette fois quelques kilos par heure.

Mais d'ici là, même si les chercheurs du CEA ne voient quel obstacle imprévu» pourrait les conduire à stopper leurs travaux, tous savent qu'il leur faut maintenant apprivoiser cette toute nouvelle technique d'enrichissement, avancer pas à pas, gagner petit à petit des points de rendement sur les parties les plus délicates du procédé pour être un jour compétitifs. C'est la raison d'être de la mise en service récente à Pierrelatte d'une série d'installations (Amon, Anubis, Apis et Bras Laser C 100), d'une valeur de 80 millions de francs, destinée à tester et à qualifier certains matériaux et matériels tant dans le domaine des lasers que dans celui des systèmes de production de la vapeur d'uranium et de col-

lecte de l'uranium enrichi. Deux exemples. Il y a deux ans, les équipes du CEA ne disposaient que de lasers

d'une puissance de 100 watts. Or on estime que des lasers de 400 watts fonctionnant pendant mille heures au moins sans panne sont nécessaires pour une unité de production industrielle. Le CEA et la CILAS, fabricant de lasers, tra-vaillent donc d'arrache-pied à obtenir ces performances et se déclarent « relativement confiants ». Autre point dur, le module de production de la vapeur d'uranium qui doit être capable, dans un environne-ment industriel, de générer 20 à 30 kilos de vapeur d'uranium à l'heure. « Ça, nous ne l'avons pas encore atteint », reconnaît Jean-Yves Barre, qui ajoute aussitôt : « Mais nous sommes optimistes. »

De la maîtrise de ces techniques dépend l'économie future de l'enrichissement par laser. De la maîtrise des séparateurs, « le cœur du procédé », où l'uranium, vaporisé par un puissant canon à électrons, est éclairé par la lumière laser, dépend la place qu'occuperont demain les Français sur le marché de l'uranium enrichi. « Car ce que l'on cherche, cette fois, ce n'est pas gagner quelques pour cent comme avec la centrifugation. mais disposer d'une technologie mutante qui nous fasse franchir d'un coup plusieurs étapes et nous permette de ramasser la mise », confie Jean-Yves Barré.

Il faut aller vite. Les Américains sont déjà prêts. En avril, ils devraient s'interroger sur l'opportunité de lancer la construction d'une première unité industrielle d'enrichissement par laser. Las ! les choses ne sont pas simples, et les décisions risquent de s'engluer dans de longs débats politiques et administratifs. Une situation que les Français, « en retard de cinq ans » sur leurs « amis d'outre-Atlantique », regardent attentivement car, disent-ils, « plus ils attendront, mieux ce sera pour nous.

#### JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU

(1) Lancé pendant la deuxième guerre mondiale, le programme Manhattan, qui avait pour but de réaliser une arme aucléaire, a permis aux Américains de développer nombre de techniques d'enridevelopper nombre de techniques a enfi-chissement. Deux seulement - la sépara-tion électromagnétique, reprise dans les années 80 par les chercheurs irakiens, et la diffusion gazeuse - ont fait l'objet de réa-lisations industrielles dans les années de guerre et d'après guerre.

(2) L'UTS, on unité de travail Sépara-tion, est un sigle barbare permettant en quelque sorte de mesurer l'uranium enri-chi. A titre d'exemple, on considère qu'un réacteur de I 300 mégawatts a besoin d'environ 100 000 UTS par an, soit envi-ron 30 tonnes d'uranium enrichi à 3 %. (3) Mise en service en 1945, Oak-

Ridge, trop agee, a été fermée/Les deux usines restantes peuvent produire 19,6 millions d'UTS par an, Eurodif 10,8 MUTS, les Russes 10 MUTS, Urenco 2,5 MUTS et le Japon 0,6 MUTS.

ين المنافقة

# Bébé maïs en éprouvette

Suite de la page 13

Un modèle d'autant plus précieux que le maïs figure parmi les espèces dont la génétique est la mieux connue, ce qui devrait permettre, dans un proche avenir, de lever le voile sur les mécanismes moléculaires présidant aux toutes premières étapes de l'embryogénèse des plantes.

#### Barrières physiologiques

De ces lois naturelles, que sait-on aujourd'hui? Rien ou presque. Il y eut certes quelques travaux récents, qui permirent d'en éclairer certains aspects : l'auto-incompatibilité, par exemple, ce mécanisme par lequel les espèces végétales ne peuvent s'auto-féconder. On disait depuis longtemps que cette mesure de survie (sans laquelle les plantes à fleurs, en majorité hermaphrodites, auraient probablement disparu depuis longtemps par excès de consanguinité) provenait du rejet, par le pistil, du pollen issu du même individu.

Il y a quelques années, deux équipes de chercheurs, l'une américaine et l'autre austra-lienne, réussirent à isoler un groupe de gènes responsables de ce phénomène de rejet - gènes dont la structure n'est pas sans rappeler celle du complexe majeur d'histocompatibilité, qui détermine, chez les animaux, la reconnaissance du soi et du nonsoi. Mais il s'agit là d'une des rares avancées récemment enregistrées dans le domaine de la reproduction des plantes à fleurs - et encore vaudrait-il mieux parler, dans ce cas précis, de nonreproduction.

A quelle nécessité biologique répond le phénomène de la double fécondation? Comment les gamètes mâles contenus dans le tube pollinique pénètrent-ils jus-qu'aux cellules femelles? Quels phénomènes de reconnaissance. sans doute déterminants mais à ce jour totalement incompris, interviennent entre ces deux types de cellules? Existe-t-il des barrières physiologiques, et lesquelles, empechant dans certaines circonstances la germination du pollen?

A toutes ces questions et à bien d'autres, les chercheurs espèrent enfin obtenir réponse grace à l'étude in vitro de la fécondation végétale, jusqu'alors inaccessible à l'expérimentation.

« Nos premières observations ont déjà permis de démontrer que la fusion des cellules sexuelles à

PROFESSIONS LIBERALES: Partir à l'aventure peut coûter très cher, investir dans un guide vous coûtera 72 F. interejada Ar LES **FINANCEMENTS** DU **PROFESSIONNEL** LIBERAL INTERFIMO

Les points de vente des guides Interfimo sont sur 3616 INTERFIMO

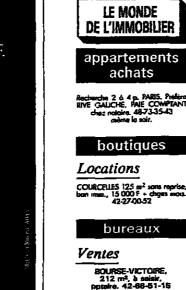

REPRODUCTION INTERDITE LE MONDE DES CARRIÈRES

Représentations pupres de désaffants. p C.V. à . A.T.E., B.P.

POSTE EN AUSTRALIE Département de français, université de Newcastle, contrat 3 ans 7-84 - 8-87, conditions recrutement français langue matern, dipl. et expérience FLE, pour tout renseignement contactes

exploitation dens transport routier Denner emploi occupé : responsable du trefic de 22 PL 14 ens d'appér, dens distributior aur Paris et région parislenne Tél. : 60-83-42-48

**DEMANDES** 

D'EMPLOI

propositions commerciales

RÉSEAU DE REPRÉSENTATION RECHERCHÉ POUR TOUTE

LA FRANCE, LA BELGIQUE et LUXEMBOURG

Notre produit (système d'ouverture des bouches d'égout) est nouveau sur le marché mondial et vendu aux villes, usines hydrauliques, entreprises de construction, etc. Possibilité de conditions exceptionnelles.

FIBIT Ges.m.b.H.
A 6714 NUZIDERS, Illweg 10, AUTRICHE
Fax: 1/943/55/52/662-16-16



4.00 و هراه مود 

بشود بوسان

Street Control

1911年1日1日 日本東京大学会議

The Control of the Co

صكنا س الامل

rise.

:101

le s

Mic

林

de

di.

æli-

107

OK.

7301

100

ien! bles

Tit.

LEGAL!

ria,

**(40**1=

Sept.

r, pa

17.00

40.00

4465

**ğ**abı

4XMC

347.71

2,48.

AIC A

1

13 E

精液

T der

, oi

7.7 ..

. . . . .

...

. . . .

. .

3.

1000

Tight.

\*\* . . .

5 e \*\*

....

40.7

. . .

717

1,000,000

7.

12.1

211 W TA

Apply 1

 $\{0,\dots, 1\}$ 

«L'humilité et la modestie sont nécessaires pour mener à bien la politique de la ville », explique Eric Raoult en commentant la méthode adoptée par le gouvernement pour mettre en place son aide aux quartiers en difficultés.
« Il faut éviter de donner de faux espoirs. Il faudrait être plus précis sur le calendrier et l'affectation des subventions prévues dans les contrats de ville » poursuit le bouillant député RPR de Seine-Saint-Denis, ardent zélateur de Jacques Chirac. Il vient d'ajouter la présidence du groupe de travail politique de la ville au conseil régional, à son titre de rapporteur du budget de la ville à l'Assemblée nationale, dont il est un des vice-présidents.

L'installation du groupe politique de la ville du conseil régional s'est fait, le 8 mars, dans une certaine discrétion. Sa création avait été décidée à l'occasion du dernier débat budgétaire. Il est composé d'un membre de cha-cune des formations de l'Assemblée où un consensus s'était dégagé, fin janvier, sur la néces-sité pour la région de mener une action pour «l'amélioration des conditions de vie dans les quar-tiers en difficulté». Ce groupe de travail a été mis en place le jour même des premiers incidents à Garges-lès-Gonesse (le Monde du 10 mars). Michel Giraud, président du conseil régional a annoncé que l'Ile-de-France apporterait « une contribution financière équivalente à celle de l'Etat, mais que celle-ci sera mise en œuvre selon des critères régio-naux définis à la lumière des tra-vaux du groupe». Le ministre du travail répond ainsi aux souhais du gouvernement de voir les collectivités locales s'engager finan-cièrement à parité avec l'Etat.

Edouard Balladur et Simone Veil, ministre d'Etat, ministre de la santé, des affaires sociales et de la ville ont annoncé en juillet 1993 que l'Etat est prêt à consa-crer 2,3 des 9,56 milliards de francs de la politique de la ville à l'Ile-de-France. Ces contrats de qui englobent une grande partie des 145 «quartiers en difficultés recensés dans la région. A ces contrats, dont 11 ont déjà été signés, s'ajouteront 8 à 9 grands projets urbains sur lesquels seront affectés des moyens sup-

Disposant d'un délai très court

- le 30 avril - pour émettre des propositions avant que soit signé le contrat avec l'Etat, le groupe de travail du conseil régional s'est référé à une étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAURIF), publiée en 1993 (le Monde daté 31 octobrenovembre 1993), pour établir un diagnostic. La région détient un record avec un tiers des quartiers classés DSQ dans le pays.
Ces dernières années, la situation
s'y est sensiblement aggravée.
Certes la population a cessé d'y augmenter, mais le chômage y est en forte progression. Selon Eric Raoult, il pourrait atteindre 80 % des 16-25 ans dans certains quar-

> Des actions clairement identifiables

Ce phénomène est particulière-ment sensible dans les bassins d'industries traditionnelles comme la Seine-Saint-Denis et la vallée de la Seine. Autre phénomène observé par l'IAURIF: l'éloignement de ces quartiers par rapport au centre des aggloméra-tions provoque un véritable sentiment d'exclusion.

Ces constats ont conduit le groupe de travail à établir des

priorités qui présigurent les actions dans lesquelles la région souhaite s'investir. Que ce soit dans le domaine de la formation ou des transports, celles-ci entrent dans ses compétences. Elles ont également l'avantage d'être « clairement et facilement identifiables » selon les termes d'Eric Raoult. Il s'agira d'opérations de désenclavement des quartiers périphériques. Des actions de formation spécifiques seront également mises en place pour les jeunes habitants afin qu'ils puissent se présenter à des emplois même peu qualifiés. Eric Raoult estime que cela permettra « d'éviter le saupoudrage et la dérive technocratique » des actions menées par les agents de

« Il faut apporter un plus à l'action gouvernementale» précise le député de Seine-Saint-Denis, qui évoque également la possibilité pour la région d'intervenir pour maintenir en activité des centres commerciaux, pour aider des copropriétaires à financer la réhabilitation de leurs immeubles, ou pour empêcher la création de ghettos pavillonnaires ». Le groupe de travail devra également faire un bilan des actions passées, et s'inspirer des méthodes utilisées par d'autres collectivités locales, comme le département des Hauts-de-Seine avec le Pacte 92 et celui du Vald'Oise avec les contrats de développement urbains (le Monde daté 6-7 mars).

Plutôt que d'intervenir comme simples cofinanceur dans des opérations dirigées par l'Etat (1), le conseil régional souhaite donc mettre en place des actions « exemplaires ». Une manière de répondre aux autres régions qui accusent l'Ile-de-France d'accumuler les privilèges. Une façon aussi pour Eric Raoult, qui conseille Jacques Chirac sur la politique de la ville, d'expérimenter des actions qui pourraient être reprises dans le programme électoral d'un candidat à la prési-

CHRISTOPHE DE CHENAY

11). Au ocars du deraier contrat de plan, le consell régional a consacré 233 millions de francs aux quartiers DSQ. 123 millions de francs à des actions cofinancées avec les communes, 251 millions de francs a des opérations de réhabilitation. Il estime également à 1 milliard de francs les crédits pour le legement, les transports, la formation, la culture ou le développement économique indirectement destinés aux quartiers en difficulté.

Une élection municipale partielle

## Sévère défaite pour la liste de l'ancien maire de Marines (Val-d'Oise)

Etonnant revirement de l'électorat à Marines (Val-d'Oise), où se déroulait, dimanche 20 mars, une élection municipale partielle. une election municipale partielle.
Contre toute attente, la liste
menée par l'ancien maire,
Fabrice Saussez (RPR), n'a
obtenu aucun élu, C'est l'équipe
conduite par Jacqueline Maigret
(div. g.), qui l'a emporté. Ses dixneur candidats ont tous été élus
dès le premier tour. Une victoire
d'ailleurs incontestable poisone d'ailleurs incontestable puisque 73,80 % des 1 727 électeurs inscrits s'étaient déplacés.

La majorité absolue était de 624 voix. La liste Maigret varie de 711 à 743 suffrages tandis que celle de Fabrice Saussez plafonne entre 492 et 513 voix. Mais l'intérêt de ce scrutin réside surtout dans la longue polémique qui l'a précédé et dans la person-

L'affaire remonte à 1988, avec le dépôt de bilan de la société Holding SA Groupe Saussez que Fabrice Saussez, alors maire de Marines, dirige. Quelques jours auparavant, son frère Thierry, PDG de la société de communication Image et stratégie, avait été inculpé pour complicité de

faux et usage de faux en écritures privées. Le 15 novembre 1991, le tribunal de commerce de Pontoise condamne Fabrice Saussez à rembourser les 164 millions de francs qu'il aurait puisés dans le compte de la holding peu avant le dépôt de bilan. En décembre 1991, il est inculpé de banqueroute et faux en écritures.

> La gestion paralysée

Au début de l'année 1992, c'est au tour de Joseph Parpay (div. dr.), son premier adjoint, de déposer une plainte pour ingérence auprès du tribunal de grande instance de Pontoise. Le maire est alors soupçonné d'irrégularités et se voit contraint de démissionner, laissant sa place de mier adjoint. Un an plus tard. tout le conseil municipal, sauf le nouveau maire, a, à son tour, démissionné.

En février 1993, une élection partielle se déroule afin de remplacer dix-huit des dix-neuf élus qui composent le conseil municipal. La liste de Fabrice Saussez, à

pour paralyser la gestion de la commune en s'opposant à toutes les délibérations présentées par le maire, y compris le projet de budget 1994 qui prévoyait une hausse des impôts locaux de 14 %. Dès lors, l'objectif de Fabrice Saussez est clair: obtenir une nouvelle élection pour retrouver son fauteuil de maire.

La dissolution du conseil municipal intervient, le 2 février dernier, et les élections, le 20 mars 1993. Après le succès de sa liste en février 1993, Fabrice Saussez pouvait légitimement espérer faire coup double. Mais mal lui en a pris puisque aucun nom de sa liste n'a retenu assez de voix pour figurer dans la nouvelle équipe municipale. En revanche, celle de Mª Maigret, considérée comme « un très bon équilibre de personnes modérées et d'horizons divers », semble avoir surtout servi à faire barrage à l'ancien maire. Ni Fabrice Saussez ni Joseph Parpay ne font plus partie du conseil municipal. La fin d'une époque à Marines.

FRÉDÉRIQUE LOMBARD

Le printemps et l'automne ne

seront pas moroses dans la capi-

#### REPÈRES

## **CIRCULATION**

#### Les embarras du pont de Bezons

Le maire communiste de Bezons (Val-d'Oise), Jacques Leser, a mis à la disposition de la population des cartes-pétition réclament tout à la fois « l'achèvement de l'aménagement du nœud routier de la tête de pont à Bezons et la prolongation de la RN 311 (voie des bords de Seine) entre le pont de Bezons et l'A 14 actuellement en construction». Elles seront adressées au premier ministre, Edouard Balla-dur, et au président du conseil régional d'Ile-de-France, le ministre du travail, Michel Giraud pour leur rappeler que cet aménage-ment devait faire l'objet d'un contrat de plan Etat-région.

Côté rive droite, trois nationales convergent en effet vers le fleuve à hauteur de Bezons. C'est dire si les quartiers envi-ronnants comme les cités Jean-Carasso, Emile-Zola ou le Colombier souffrent de ces nuisances que la prochaine autoroute A14, prévue entre La Défense et Orgeval, ne pourreit atténuer, selon Jacques Leser, que si elle n'était pas soumise à péage. Les deux communes d'Argenteuil et de Bezons ont lancé, il y a plusieurs mois, l'idée d'un tramway qui prolongerait le tracé déjà prévu entre issy-les-Moulineaux et la Défense. Son principe a été ajoute dans la deuxierne incutate apporter à la fondation, qui avait tionnel. La Vidéothèque a reçu sateurs.

territoire présenté par la prési-dent du conseil général du Val-d'Oise, Jean-Philippe Lachenaud (UDF) et approuvé à l'unanimité par tous les conseillers généraux.

#### DROITS DE L'HOMME La société du Toit de la Grande Arche

poursuit son activité après le dépôt de bilan La société du Toit de la Grande Arche poursuit son activitá d'exploitation des locaux

situés au sommet du monumental immeuble de la Défense sous contrôle d'un administrateur judiciaire. Le tribunal de commerce de Nanterre a en effet prononcé, jeudi 17 mars, le dépôt de bilan de cette filiale de la Fondation de l'Arche de la fratemité, créée en 1989 pour promouvoir les droits de l'homme. « Nous avons trouvé une situation financière catastrophique, en raison des graves dystonctionnements de l'entreprise », explique Marc Agi, directeur général de la Fondation et nouveau président du directoire de la société anonyme.

Javier Perez de Cuellar, ancien secrétaire général des Nations unies, qui a succédé à Claude Cheysson à la présidence de cette fondation, devrait annoncer prochainement les mesures qu'il compte prendre pour relancer les activités du Toit de la Grande Arche. Calles-ci doivent en effet enregistré un déficit estimé à nius de 8 millions de francs en 1993, les movens financiers de poursuivre son action en faveur des droits de l'homme.

#### FILMS

#### La Vidéothèque fait le plein

La Vidéothèque de Paris, installée dans le Forum des Halles, qui a pour mission de recueillir et de mettre à la disposition du public tous les films touchant d'une manière ou d'une autre à la capitale, remporte un succès croissant. On y a reçu en 1993 près de

250 000 personnes, soft une augmentation de 10 % sur la fréquentation de l'année précédente. Cinquante mille amateurs y viennent à titre individuel pour assister à des projections programmées, ainsi que 23 000 écoliers et collégiens accompagnés de leurs maîtres. Mais l'installation qui est la plus fréquentée est la saile de visionnage et ses 40 postes de consultation individuelle où tout un chacun peut organiser 8a séance de cinéma avec arrêt sur image, retour en arrière et prise de notes. Cent mille amateurs ont utilisé cet équipement excepde la Ville pour son budget 1994 une subvention de près de 24 millions de francs.

#### **JARDINS**

#### Fleurs en ville

tale. Le service des parcs et jardins s'emploie à fleurir la ville et l'imagination ne lui manque pas. Déjà les trois millions de bulbes mis en terre l'an dernier lèvent sur les plates-bandes et offrent aux passants un bouquet roboratif de narcisses, de crocus, de jacinthes et de tulipes. On les aperçoit au bois de Boulogne, dans les squares, mais aussi dans les cimetières et sur les talus du périphérique. En avril, on pourra acheter des plants de lilas dans le bois de Vincennes à l'école d'horticulture municipale du Breuil. Le 16 juin, les amateurs de roses se retrouveront au concours international de Bagatelle. En septembre, les jardiniers municipaux présenteront, place de l'Hôtel-de-Ville, l'éventail coloré des plantes saisonnières qu'ils produisent dans leurs serres. Enfin, comme il n'y a point de fleurs sans fruits, les gourmands pourront, les 24 et 25 septembre, courir à la ferme Georges-Ville, dans le bois de Vincennes, pour participer à la fête des confitures. Une manifestation originale dont le succès, l'an demier, a surpris ses organi-

#### Un escrimeur conseiller technique à la Maine de Paris

#### Le nouveau combat de Jean-François Lamour

Depuis le début de l'année, Jean-François Lamour, double champion olympique de sabre, est conseiller technique au cabinet du maire de Paris, chargé des sports et de la jeunesse. Une reconversion inattendue pour ce champion qui remplace, auprès de Jacques Chirac, Henri Boerio, un autre sportif. médaillé olympique de gymnastique en 1976.

L'image de Jean-François Lamour en tenue d'escrimeur, levant le bras de joie est présente dans les mémoires. C'est ainsi qu'il se fit connaître en devenant champion olympique de sabre en 1984 à Los Angeles et en 1988 à Séoul, puis en remportant deux médailles de bronze en 1992 lors des Jeux de Barcelone, à l'âge de treme-six ans.

On avait découvert «Jeff» en blouse de kinésithérapeute. Un métier qu'il pratiquait à temps olein depuis dix-huit mois, 'après-midi dans le cadre de l'institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) et pour le reste dans une clinique privée parisienne. Il faudra doré-navant s'habituer à Jean-François Lamour en costume-cravate. Car le champion français a troqué les salles d'armes et les cabinets de kiné pour un bureau au cinquième étage de l'Hôtel de Ville. Le voici, depuis le 1- janvier, conseiller technique au cabinet du maire, chargé des sports et de la jeunesse. Il suc-cède à ce poste à Henri Boerio, un autre médaillé olympique (en 1976, en gymnastique), devenu depuis le début de l'année directeur de l'INSEP. « J'avais envie depuis longtemps de me servir de mon expérience du sport de haut niveau et de réintégrer le milieu sportif, explique Jean-François Lamour. Mon atout principal est d'avoir un vécu de sportif : autant l'utili-ser, quitte à mettre de côté mon métier de kinésithéra-

Ce désir de faire partager son expérience, il l'avait manifesté dès sa retraite internationale, fin 1992, en s'impliquant bénévo-lement dans le secteur promo-tion-communication de la Fédération française d'escrime. Cette initiative tourne court à la suite du limogeage de l'entraîneur national de sabre, une mesure contre laquelle

Jean-François Lamour s'éleva et qui l'a conduit à prendre ses distances avec le système téo6ral. L'opportunité de rentrer dans l'équipe de Jacques Chirac a permis d'effacer cette malheureuse expérience. D'autant que Jean-François Lamour ne cache pas l'admiration et la sympathie que lui inspire le maire de Paris.

« J'avais un peu peur de ce qui m'attendait après les Jeux de Barcelone, du grand point d'interrogation que je voyais poindre à l'horizon, dit-il. La naissance de mon premier enfant, l'an demier, et ce nouveau poste m'ont redonné l'envie de bouger. C'est comme s je préparais les Jeux olymoiques. Je me demandais si je pourrais retrouver un jour cette sensation de stress motivani que l'on éprouve avant les grandes compétitions. Maintenant, le sais que oui : lors de mes premières journées à la mairie, i'ai ressenti les mêmes sensations que lorsque j'étais athlète.»

Jean-François Lamour est chargé notamment des relations entre le maire et le mouvement sportif national (ministère, fédérations, comité national olympique et athlètes de haut niveau). Une tâche qu'il doit mener en étroite concertation avec la direction de la jeunesse et des sports de la Mairie.

« Mon rôle est d'écouter et de cemer les besoins, dit-il. Je dois être une courroie de transmission. Il y a actuellement de gros dossiers en cours, parmi lesquels l'extension de Roland-Garros, l'achèvement du nouveau stade Charléty et le congrès du centenaire du Comité international olympique, qui aura lieu à Paris à la rentrée. Autant de dossiers dans lesquels je serai amené à intervenir. Pour le moment, je décou-vre les roueges et les différents intervenants. A un poste comme celui-ci, on n'a pas le droit à l'erreur. »

Dans la bouche de l'ancien sabreur (il s'entraîne encore une fois par semaine avec ses coéquipiers du Racing Club de France), les mots « aventure » « découverte » et « nouvelle vie » reviennent sans cesse. On ne lui connaissait pourtant pas le goût des dossiers. Mais Jean-François Lamour a toujours aimé surprendre son monde.

**GILLES VAN KOTE** 

#### CINÉMA

#### **FILMS NOUVEAUX A PARIS**

CE LIEU SANS LIMITES. Film mexicain d'Arturo Ripstein, v.o. : Reflet Médicls I (ex-Logos I), 5- (43-54-

LE CHATEAU DE LA PURETÉ. Film mexicain d'Arturo Ripstein, v.o. : Action Christine, 6 (43-29-11-30 ; 36-65-70-62).

DEUT MINEUR. Film français de DEUT MINEUR, Film français de Francis Girod : Gaumont Opéra, 2- (36-68-75-55) ; Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) ; Bretagne, 6- (36-65-70-37) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08 ; 36-88-75-75) ; George V, 8- (36-85-70-74) ; Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43 ; 36-85-71-88) ; Gaumont Gobelins, 13- (36-68-75-55) ; Gaumont Alésia, 14- (36-68-75-55) ; Gaumont Alésia, 14- (36-68-75-55)

L'EMPIRE DE LA FORTUNE, Film mexicain d'Arturo Ripstein, v.o. : Espace Saint-Michel, 5. (44-07-

L'HISTOIRE DU GARÇON QUI VOULAIT QU'ON L'EMBRASSE. VULAIT QU'ON L'EMBRASSE. Film français de Philippe Harel: Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-38); 14 Juillet Hautefeuille, 6- (46-33-79-38; 36-68-68-12); Le Balzac, 8- (45-61-10-60); Geumont Gobelins, 13- (36-68-75-55); Sapt Parnassiens, 14- (43-20-32-20).

L'IMPASSE. Film américain de Brian L'IMPASSE. Film américain de Brian de Palme, vo. : Forum Horizon, 1 (36-65-70-83); UGC Danton, 6 (36-65-70-68); Gaumont Marignan-Concorde, 8 (36-68-75-55); George V, 8 (36-86-70-74); Gaumont Opéra Français, 9 (36-68-75-55); Gaumont Parnasse, 14 (36-68-75-55); uf. : Rex, 2 (36-65-70-23); UGC Montparnasse, 6 (36-65-70-14); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31; 36-68-81-09); UGC Lyon Bastille, 12 (36-65-70-45); Mistral, 14 (36-65-70-41): LIGC Convention. 14- (36-65-70-41) : UGC Convention, 15- (36-65-70-47) : Le Gambetta, 20-(46-36-10-96; 36-65-71-44).

LA MAISON AUX ESPRITS. Film américain de Bille August, v.o.: Forum Horizon, 1 · (36-65-70-83); Gaumont Opéra Impérial, 2 · (36-68-75-55); UGC Odéon, 6 · (36-65-70-72); La Pagode, 7 (36-68-75-07); Publicis Champs-Elysées, 8 (47-20-76-23; 36-68-75-55); UGC Biarritz, 8- (36-

65-70-81); La Bastille, 11- (43-07-48-60); Escurial, 13- (47-07-28-04) Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79; 36-68-69-24); USC Maillot, 17- (36-65-70-61); v.f.: Rex, 2- (36-65-70-23) ; Saint-Lazare-Pasquier, 8-(43-87-35-43 ; 36-65-71-88) ; Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31 ; 36-68-81-09) ; Les Nation, 12- (43-43-04-67 ; 36-65-71-33) ; UGC Lyon Bastille, 12- (36-65-70-84) ; Gaumont Gobelins, 13- (36-68-75-55); Gaumont Alésia, 14- (36-68-75-55); Montparmasse, 14- (36-68-75-55); UGC Convention, 15- (36-65-70-47). LE PARFUM D'YVONNE. Film francais de Patrice Leconte : Gaumont Les Pages 1 (3-56-75-75); 14 Julie Odéon, 6 (43-25-59-83; 36-68-68-12); Gaumont Ambassada, 8 (43-59-19-08; 38-68-75-75); Gaumont Opéra Français, 9 (36-68-75-55) ; 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81 ; 36-68-69-27) ; Gaumont Gobelins bis, 13- (36-68-75-55) ; Gaumont Parnasse, 14• (36-68-75-55) ; Gaumont Alésia, 14• (36-68-75-55) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79; 36-68-69-24); Gaumont Convention, 15-

SISTER ACT, ACTE 2. Film américain de Bill Duke, v.o. : Forum Horizon, 1- (36-65-70-83) ; Gaumont Opéra, 2-(36-68-75-55); UGC Odéon, 6. (36-65-70-72); UGC Rotonde, 6. (36-65-70-73; 36-65-70-73); Gaumoni Ambassade, 8: (43-59-19-08; 36-68-75-76) : UGC Normandie, 8- (36-65-70-82); v.f.: Rex, 2- (36-65-70-23); UGC Montpamasse, 6- (36-70-23); UGC Montpamasse, 6-150-65-70-14); Paramount Opéra, 9-147-42-56-31; 38-68-81-09); UGC Lyon Bastille, 12- (36-65-70-84); UGC Gobelins, 13- (36-65-70-45); Mistral, 14- (36-65-70-41); Montpamasse, 14- (36-68-75-55) ; Gaumont Convention, 15- (36-68-75-55) ; Pathé Clichy, 18: (36-68-20-22) : La Gambetta, 20 (46-36-10-96; 36-65-71-44).

YQUCEF. Film algérien de Moha Choulkh, v.o. : Espace Saint-Michel, 5. (44-07-20-49) : Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14); Sept Parnassiens, 14-



1000

# Une nuit en enfer

Cela arrive, rarement, très rarement. Quoi ? Une exposition qui laisse effaré, assommé presque, décontenance et convaincu à la fois que l'événement est de grande importance ; que ce qui se passe là, sur les murs, dans les salles, tient de la révélation et de la révolution à la fois; qu'un artiste immense nommé Max Beckmann appuraît enfin dans toute sa grandeur, artiste contemporain jusqu'aujourd'hui méconnu en France alors qu'il appartient à l'évidence à la haute aristocratie des quatre ou cinq plus considérables artistes du siècle.

Cela se passe à l'abbaye Sainte-Croix, autrement dit au musée des Sables d'Olonne, grace à Didier Ottinger, conservateur qui ne craint pas de s'écarter des avenues bien balayées de l'art contemporain. Des musées de Berlin et de Hanovre, il a obtenu le prêt de deux centaines d'eaux-fortes et de lithographies de Max Beckmann. Or Beckmann n'a pas encore bénéficié en France d'une rétrospective digne de son œuvre alors que les musées d'Allemagne et d'Amérique lui ont depuis longtemps rendu hommage. Il n'a dans les collections nationales que deux tableaux. Aucun éditeur français n'a jusqu'ici publié ni ses écrits sur l'art ni une biographie ni même un catalogue. Tout ceci, tant de négligence et d'incuriosité, tient du scandale car l'œuvre est écrasante Des suites hallucinées de richesse, de diversité, d'intel-

Autant commencer donc par des rudiments biographiques du genre le plus traditionnel. Max Beck-mann est né à Lepizig en 1884, fils d'un marchand de céréales. A partir de 1889, il étudie les Beaux-Arts de Weimar. En 1903, il s'établit à Berlin, tout en voyageant plusieurs fois à Paris et à Florence. Sa première notoriété, berlinoise, se motif est exemplaire. Il suffirait à fonde sur des tableaux vastes et mouvementés qui se souviennent tous ceux qui, Otto Dix compris, THEATRE

ligence et de profondeur.

de Géricault et n'accordent à peu près rien à la vogue de l'expres-sionnisme contemporain, qu'il soit de la Briicke ou du Blaue Reiter, de Dresde ou de Münich. Dans cette période, Beckmann détermine ses principes essentiels: observation de la réalité et représentation de la dite réalité par la déformation, la recherche de types symboliques. l'exasperation du grotesque, de l'absurde et du pathétique — tout cela sans compassion, sans idealisation, avec durete et quelque

de céder à une dépression nerveuse, le confirme dans ses plus noirs pressentiments. Il voit et il dessine l'innommable, les corps dispersés par les explosions, les morceaux humains mélangés à la terre, les salles d'opération aux agonisants écartelés. De l'épouvante, il tixe les images obsessionnelles, qui peuvent se réduire à un agrégat de visages aux yeux élargis, serrés dans la page comme les bombardés dans leur abri. Il ne consent rien au pittoresque, il ne montre ni le paysage des tranchées ni le détail des assauts. Il procéde autrement : il trouve un dessin de guerre, un dessin-guerre.

#### et irréfutables

L'effroi, la mécanisation de la lutte, soncaractère méthodique et achamé, la modernité d'un massacre calculé et planifié passent dans le trait et la construction, leur dureté anguleuse, la collision des plans fragmenté, les déchirures de blanc dans le noir, de noir dans le blanc. L'accord de la manière et du mettre Beckmann au-dessus de

La guerre, où il sert comme infirmier sur le front des Flandres avant

l'a pas représentée mais l'a insuf-

A partir de 1915, démobilisé et établi à Francfort, Beckmann n'a plus qu'à poursuivre — si l'on peut dire. Il grave des suites hallucinées et irréfutables qu'il nomme l'Enfer, la Nuit en Ville, le Voyage à Berlin. Il leur ajoute des gravures isolées, autoportraits foudroyants, paysages où passent une brise d'apocalypse. Il emploie alternativement l'eauforte, la lithographie et, moins souvent, xylographie. Il varie les formats, oscillant de la vignette serrée à la planche follement complexe et faussement cahotique. Il ose tout, la caricature bouffone et la caricature terrifiante, l'obscénité

a La Nuit », 1919 ont représenté la mort quand lui ne des corps déshabillés et celle des corps déguisés, les découpages incongrus en oblique, en médaillon, en trapèze. Comme une vitre

qui se brise, l'image se découpe en éclats pointus. Elle se fend selon des lignes de fracture qui sont aussi des lignes de construction. Ce qu'il montre ? La République de Wei-mar, ses anciens combattants épileptiques, ses prostitués et prostiruées, les bars, les beuglants, les boîtes, les bains publics, les meetines, les meurtres, les usines, les mendiants. Ce qu'il dénonce? L'exécution de Rosa Luxemburg, les intellectuels cocaïnomanes, l'Europe galante et corrompue que des années 20 et de Paul Morand, la pauvreté, la faim, l'opulence indécente.

Tantôt il feint de saisir un instantané de la métropole nocturne, tantôt il élabore des compositions où l'incongruité est le moyen préféré de l'allégorie. Les cassures, les courts-circuits, les juxtapositions des contraires sont ses procédés ordinaires, employés exactement dans la mesure où ils font sens. Car telle est l'exigence, que Beckmann applique d'instinct : ne rien ajouter d'inutile, se garder du maniérisme et de la répétition, dédaigner l'anecdote plaisante, aller à travers l'actuel qui change vers le symbole qui ne change pas. Il est, non point à son insu du reste, baudelairien, du Baudelaire de la Charogne et des Femmes damnées, de celui du Peintre de la vie moderne encore.

Hersh comme un cas d'espèce.

Chanteuse d'un groupe de rock

agressif et bruyant, les Throwing

Makers, son premier album solo.

de se convertir aux joies de la gui-

tare acoustique et du violoncelle.

Ce n'est pas très original (Nirvana

aussi se fait accompagner par un violoncelle), et c'est surfer sur la

double vague du grunge et de son

contraire: «l'unplugged» le

débranché, du nom de l'émission

leur répertoire sur des instruments

Ou alors, selon les propres mots

de Kristin Hersh, rencontrée dans

son hôtel parisien, avant son

concert du 21 mars: «Le point

commun au rock dur et à l'acous-

tique, c'est d'être brut, de refuser

le poli des productions sophistiquées. » Une question d'honnêteté,

donc. A vingt-sept ans, Kristin Hersh est déjà une ancienne

combattante. Le premier album des

Throwing Muses date de 1986. A

cette époque, le groupe était à l'avant-garde. Seattle n'avait pas

encore gagné sa place sur la map-pernonde du rock, et c'était à Bos-

ton que tout se jouait entre les

Muses, emmenées par le duo Kris-

tin Hersh-Tanya Donelly et les

Pixies de Black Francis. A Boston, les groupes étaient faits d'étudiants

venus de tous les Etats-Unis. Ils

étaient mixtes aussi, Kim Deal

jouait de la basse pour les Pixies, David Narcizo de la batterie pour les Muses. Ensuite, l'arbre généa-

logique emmêle ses branches.

Tanya Donelly et Kim Deal ont fondé les Breeders, Kristin Hersh

est restée seule à la tête des Muses

réduites à un trio.

<u>( †</u>

acoustīques).

luses, elle vient, sur *Hips and* 

Des précédents, des inspira-**MUSIQUE** 

teurs? En 1922, il se réclame de Brueghel, Hogarth et Goya, qui « représentent tous trois la métaphysique dans l'objectivité ». Ses gravures ne recèlent cependant ni citation, ni imitation, ni même influence de ces maîtres. Elles ont assimilé le cubisme, le futurisme, l'avant-garde russe dans sa version la plus forcenée — Larionov plutôt que Malevitch —, les métamorphoses picassiennes, les arts primitifs et la tradition allemande de l'estampe sur bois. De ces références ne demeurent pas de traces reconnaissables mais le rythme syncopé, les arêtes coupantes, le sens de la simplification qui révèle et du découpage qui force le regard.

Passées les années 20, Beckmann a pratiqué la gravure avec moins de fréquence, jetant ses forces dans sa peinture et l'invention d'une comédie humaine par la couleur et le trait. En 1933, il a été destitué de ses fonctions par les nazis. La veille de l'inauguration de l'exposition dite « de l'art dégénéré , il s'est enfui à Amsterdam. Il y a vécu caché pendant la guerre, gravant en 1943 des illustrations pour l'Apocatypse. Il a séjourné en France, en 1947, puis émigré aux Etats-Unis, à Saint-Louis. Il est mort à New-York, en 1950, n'ayant pas achevé le cycle de ses triptyques, qui le met à la hauteur de Guernica — n'ayant pas trahi l'impératif qu'il s'était donné, « arriver à une objectivité trans-cendante ». Cet homme-là, décidément, fut un artiste de premier

PHILIPPE DAGEN

► Musée de l'Abbaye Sainte-Crob, 8 rue de Verdun, 85100, les Sables d'Olonne (tál.: 51-32-01-16), jusqu'au 5 juin. Un catalogue utile et important accompagne l'exposition, enrichi des premières traductions françaises de plusieurs écrits sur l'art de Beckmann (216 p., 120 F).

KRISTIN HERSH au New Morning

Quelques chansons brutes

LE VOYAGE A BALE à la Criée de Marseille

# L'intelligence en bandoulière

Dans un immense cabinet de travail dont les murs de bois teinté de rouille sont couverts de dessins et de formules diverses, un homme paraît, de haute taille, chaudement habillé. Ce n'est pas Léonard de Vinci mais Erasme (François Chattot). Dans les frimats de Fribourg qu'il abhorre, il travaille, il écrit, il enseigne, prodige d'invention et de liberté. Si la Renaissance est venue, l'Inquisition est toujours à l'ouvrage. Tandis que certains inventent, d'autres briment, pourchassent et tuent. Les laborantins du progrès humain s'opposent aux büchers des conservatismes.

Dans l'entourage d'Erasme, il y a Marguerite (Christine Murillo), la compagne, la servante, douce ou violente, c'est selon, femme de rien entrée dans la confidence du philosophe et qui s'est construite ainsi une pensée affranchie. Il y a aussi Froben (Jean-Claude Adelin), l'élève, le factotum, scribe et garde du corps, attaché indéfectiblement à Erasme au point de ne pouvoir s'éloigner de lui. Il y a enfin un enfant, muet comme une carpe et présent comme un bon génie. Enjoué ou boudeur, combatif ou abattu, il est le baromètre innocent des humeurs de la maison.

Dans un laps de temps très court, trois nouvelles vont bouleverser la vie d'Erasme et sa vision du monde. A Londres, son meilleur ami, le

chancelier du royaume, Thomas More, est exécuté pour avoir désapprouve le divorce d'Henri VIII. Erasme perd l'homme avec qui il a traduit les Dialogues, de Lucien, satiriste grec du IIe siècle, et le plus fidèle de ses propagateurs. A Rome, le pape Paul III, érudit lui aussi et de formation laïque, a décidé de dépêcher à Fribourg un messager, Bar-thélémi (Ahmed Belbachir), pour convaincre Erasme de devenir cardinal. Barthélémi fut l'un de ses élèves avant de s'installer à Rome pour tenter d'y diffuser sa pensée. Enfin, Ulrich von Hutten (Didier Carette), un ancien élève lui-aussi, a choisi le parti de Luther et bataille en Allemagne. Il surgit à Fribourg et veut convaincre Erasme, un peu plus tard, que le grand schisme est aussi le sien. Il n'y parviendra pas.

La pièce de Pierre Laville nous

transporte donc dans une Europe en guerre à l'un des moments-clés de son histoire. Les particularismes s'affirment, au travers des langues avant tout, contre la toute-puissance de l'Eglise et du latin. Les tensions religieuses sont à leur acmé : ici l'Inquisition, là l'Index et les livres brûlés, les écrivains pourchassés. La pièce questionne aussi les relations maître-disciple, détention et transmission du savoir. On songe évidemment à notre Europe en guerre, à nos écrivains pourchassés, à nos systèmes de pensée éculés et à l'effondrement des modèles éducatifs. En ce sens, le Voyage à Bàle est de loin la meilleure pièce de Pierre Laville, la plus courageuse et la mieux maîtrisée de cet homme à tout faire du théâtre français. conseiller littéraire de la Criée de Marseille, éditeur, journaliste, etc. Pourtant, Simone Amouyal a sans doute eu raison de supprimer son dénouement, transposé aujourd'hui sur un plateau de télévision, et de demander à l'auteur quelques modifications du texte.

#### Une façade de volets mobiles

Sa mise en scène est un prodige d'intelligence et de fantaisie. Loin de tout naturalisme, sans souci de reconstitution historique, elle nous donne la pièce comme un conte, un voyage, centes, celui d'Erasme de Fribourg à Bâle, mais un voyage de pure imagination, famastique, oni-rique parfois, d'une grande beauté. Quand la pensée est menacée, nous dit-elle, elle n'a pour tout refuge que la pensée elle-même. Chez elle, le théâtre est le lieu évident de cette méditation qui s'accommode pourtant de l'humour (comme cette très jolie — et tout à fait véridique partie de billes d'Erasme avec ses proches) et de l'engagement : les

rapports des acteurs sont parfois vifs, violents même: courses, empoignades, affrontements, donnent en permanence au spectacle un rythme vigoureux. Elle s'est entourée à cette fin de

elques sorciers de première qualité : le décorateur Thierry Leproust (compagnon de Roger Planchon, d'Angelin Preljocaj ou de Michel Deville); il a imaginé une « maison » dont on voit surtout une façade de volets mobiles qui donnent sur un paysage glacé, splen-dide. La forêt de tous les dangers qui sépare Fribourg de Bâle devient un simple bonsai posé sur un rocher à l'aplomb d'une lande de terre noire... André Diot a savamment réglé ses lumières sur un vélum blanc. Le costumier Patrick Dutertre combine matières nobles et rustiques pour pous donner la richesse et le déchirement des personnages. Enfin, le compositeur Thierry Fouquet signe ici sa musique de scène la plus constamment inventive. Eux cinq ont réalisé une œuvre plastique fone, dont les sommets voisinent avec Alcestis, que nous avait donné Bob Wilson à Nanterre il y a quelques années. Là couve le feu du théâtre d'aujourd'hui.

Ils y parviennent d'autant mieux que le petit groupe d'acteurs réunis et dirigés par Simone Amouyal est de première qualité. On se souviendra longtemps de l'Erasme de Fran-çois Chattot. Voilà un personnage, un acteur, avec juste ce qu'il faut d'enfance dans un corps mûr, juste ce qu'il faut de folie et de poésie dans la construction savante de son personnage. Et quand, dans la forêt, Erasme/Chattot dialogue avec la mort et fait le compte des revers d'une vie d'hounête homme, on songe à Lear perdu sur la lande, au théâtre, à son éternité.

#### **OLIVIER SCHMITT**

▶ La Criée, Théâtre national de Marseille. Le 23 mars à 19 heures, du 24 au 26 mars à 20 h 30. Tél. : 91-54-70-54. 95 F et 145 F. La texte de la pièce est paru aux Editions Actes Sud-Papiers (1991),

C'est pendant leur dernière tournée qu'elle a écrit les chansons de Hips and Makers: « Je ne pensais pas qu'elles intéresseraient les gens, j'ai toujours été très opposée à l'expression des sentiments per-sonnels dans la musique. J'ai ma petite vie ringarde et je ne vois pas

On peut considérer Kristin pourquoi j'en parlerais aux autres. Mais on dirait que lorsque l'on écrit avec un instrument en bois, dans une chambre à coucher, on se retrouve avec des chansons de chambre. » Initiée à la musique par les groupes punks californiens, Kristin Hersh est allée chercher son nouveau vocabulaire musical dans ses souvenirs d'enfance, au temps où son père jouait de la musique appalachienne « d'avant la grande dépression, presque celtique », dans la communauté des de la chaîne de télévision MTV pour laquelle les artistes jouent collines du Tennessee où cette sudiste à grandi.

Le soir même, sur la scène du New Morning, la chanteuse donne un concert étrange. Kristin Hersh est petite, menue, avec un visage de petite fille, de grands yeux bleus. Ses cheveux sont très noirs, et elle a gardé l'uniforme des adolescentes inquiètes, tout noir. Elle est perchée sur un tabouret, à côté de son violoncelliste. Elle joue très simplement de la guitare et chante d'une voix sûre, qui manque pen-dant longtemps de conviction, comme si elle avait épuisé toutes ses réserves d'impudeur dans l'écriture des chansons de Hips and Makers, son bel album. Laissées à eux-mêmes, certains titres meurent de leur belle mort, car le disque est inégal. Mais ce n'est guère important si l'on considère, si l'on écoute, si l'on prend en pleine figure Houdini Blues, Hips and Makers on Your Ghost, que Kristin Hersh a enregistré en duo avec Michael Stipe, le chanteur de REM et qui est en passe de devenir la ballade de l'année, un instant de mélancolie violente.

Aux rappels, la chantense découvre que le public rit poliment à ses anecdotes, applaudit furiouse-ment pour la faire revenir sur scène. Elle se libère, laisse libre cours à son pouvoir d'évocation et l'on se prend à regretter un concert qui n'a pas tout à fait eu lieu.

THOMAS SOTINEL

Discographie: Hips and Makers, 1CD 4AD 394142 1

Chœur de Radio France De vive voix Mardi 29 mars, 20h30 Canat de Chizy - Ibarrondo Ton That Tiêt - Ohana Guy Reibel, direction Location 42 30 15 16 Radio France





COMP BULLEY

and the property of the

of the property of the

المحملي والمحجود الأواد

12 6 6 4

لرها وواصرا لجد

the state of the second

. . . . . . . . . . . . . . . .

en ser i de la Servicio

N - - ...

.. - . . ...

Section March

the state of the same of the same

A ....

C 3/25-12

47-

- 401 g

يو يو د

...

Control of the second

4.5

-1

4": Ş.-12. .... 100 · for the said . . The second ter to the

THE PARTY more than er is water Page 1 in Francis. # W. C. 77 PAGE 1

والمنطقة والمتعودة -A ..... 5- w A MARK THE CAN

Area est.

Server Sign

- What is the state of the stat

The state of the s ALL THE PARTY OF ----Y 32 198 THE REAL PROPERTY.

William Ball territor ne PARTY BALLS 

ant di

sension plutôt

printi-ide de

rythme

i révèle

arce le

Beck-

re avec

ant ses

l'inven-

se hat ja

j a été

per les

10d

alisation -cu à des desidences à estime

roles en liquider liquider

lorde, la

PDG de

. 321 k

THE R

, do-

iggi Trae Tear

.53:

S

600

1381

ستا کرد مشاکلات

12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25

7

guration

mi dégé

sterdam.

a goerre.

PROPERTY OF S

ourné en

right sux

is il est

L n'ayaut SEE THE

anteur de

pes trahi

t donné.

继 如吃

a décide-

· premier

E DAGEN

ates

s pux autres. lorsque l'on

em en beis.

nickis, oa se

hansons de

the chercher

Confeste.

क्ष व कारण

presque cel-presque des

atte of cette

er in soème du

Rijain Hersb

tion on visage and the most seek special and address of the seek special and the seek special and the seek special special and the seek special specia

in at charge

si manque pen-de operaction.

nt Spuisé soutes mendeur dans

page de filips and limin. Luinetes à int distre mauren car la filiage est an authorimpor-

or come

mateuse saleuse saleuse saleuse saleuse saleuse saleuse saleuse saleuse saleuse et saleu

STORY STORY

ENCTINE.

n'avait jamais obtenu d'Oscar, même pour ses films « sérieux », la Couleur pourpre ou l'Empire du soleil. Lundi 21 mars, à Los Angeles, il était enfin consacré, enfin sacré, pour le film le moins prévisible, le plus émouvent de sa carrière. Sur douze nominations, la Liste de Schindler aura donc totalisé sept Oscars. Recevant la statuette suprême, celle du meilleur film, des mains de Clint Eastwood, Spielberg dit à ses pairs rassemblés dans la saile et aux millions de téléspectateurs du monde entier : «Ne laissez pas l'Holocauste se banaliser! » Puis, pour faire bonne mesure, par une sorte de dynamique du triomphe, il obtint aussi trois Oscars techniques pour son film dinosaure, Jurassic

Par ailleurs, c'est avec

lieue et un manque stupéfiant du sens du spectacle que se déroule la cérémonie, l'Académie des arts et des sciences du cinéma s'accordant pour la soixante-sixième fois trois heures de bonne conscience (au menu : l'Holocauste, le sida, les enfants de la misère, la violence domestique). Entre

> ånonnements tâtonnements, les moments de sincérité étaient les bienvenus, le bonheur de Spielberg, donc, la totale aphonie d'Anna Paquin (la petite fille du Piano). onze ens, Oscar du meilleur second rôle féminin, la violente émotion de Tom Hanks (meilleur acteur pour Philadelphia) rendant hommage à un camarade d'école et un professeur de théâtre au lycée, tous deux homosexuels.

Trois Oscars pour le Piano de Jane Campion, produit par Francis Bouygues, et celui du meilleur film étranger à Belle époque, de Fernando Trueba (coproduit avec l'Espagne et le Portugal), assuraient la présence de la France au palmarès, fût-ce en filigrane.

HENRI BÉHAR

Meilleur film : la Liste de Schindler, de Steven Spielberg. Meilleure réalisation : Steven Spielberg, la Liste de

Meilleur acteur: Tom Hanks, Philadelphia. Meilleure actrice : Holly Hunter, la Leçon de piano. Meilleur second rôle masculin : Tommy Lee Jones, le

Mailleur second rôle feminin Anna Pegan, la labori de piano la 21753 Scénario original : Jane Campion, la Leçon de piano.

Scénario (adaptation) : Steven Zaillian, la Liste de Schin-Meilleur film étranger: Belle Epoque (Espagne), de

Fernando Trueba. Meilleure photographie: Janusz Kaminski, la Liste de

Miontage: Michael Kahn, la l iste de Schindler. Meilleure musique originale: John Williams, la Liste

Meilleure chanson originale: Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen (Philadel-Direction artistique : Allan Starski, la Liste de Schindler.

Costumes : Gabriella Pescucci, l'Age de l'innocence. Maquillage : Mrs. Doubtfire. Meilleur son : Jurassic

Montage effets sonores urassic Park:''' Court metrage (animation): The Wrong Trousers. Court-métrage : Black

Documentaire (long-metrage): I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary

Documentaire (court-mé-trage) : Defending Our Lives. Effets visuels: Jurassic

Oscars d'honneur : Debose carrière. Paul Newman, prix Jean Hersholt pour son action humanitaire.

LETTRES

Un entretien avec le ministre de la culture et de la francophonie

# Jacques Toubon : le déclin apparent des livres « peut devenir un élément de développement de l'écrit »

de mesures immédiates ou d'effets

immédiats, mais les nouvelles technologies sent, par définition, des technologies d'accès et de diffu-

sion a effet multiplicateur. Elles

correspondent aussi à la manière

dont les gens, et en particulier les

jeunes, réagissent, par association d'idées. Pour élargir le public, il

faut se mettre à sa portée, être conforme à ses modes de fonction-

» Par ailleurs, nous sommes en

train d'étudier la situation des librairies. Je pense que je vais pré-senter un projet de loi portant

notamment sur le plafonnement des remises accordées aux collecti-

vités locales. L'effet en sera, evi-

demment, de favoriser les librairies indépendantes, c'est-à-dire l'accès

de l'ensemble du public au livre,

notamment dans les départements

qui ne comportent pas de grandes agglomérations urbaines. Ce projet devrait prendre la forme d'un amendement à la loi de 1981.

« Les adaptations

aux nouvelles techniques»

- Ne craignez-vous pas que

certains n'en profitent pour

cette loi de 1981 sur le prix

- Certains en profiteront proba-blement. Et alors? La majorité par-

lementaire ne me paraît pas très susceptible d'être atteinte par ce genre de tentative. Mais l'enjeu est de taille au fur et à mesure que se détaille au fur et à des l'highest le face à l'highest le fac

développe le réseau des bibliothè

ques - tendance très forte par rap-

port à ce qui s'est passé dans les temps anciens - une pression considérable s'exerce sur les com-

mercants indépendants. Il y a donc

une nécessité absolue d'essayer de

mettre la tête des librairies indé-

» L'existence même des biblio-

thèques constitue une pression sur la distribution commerciale des livres. C'est un choix de politique culturelle. Je pousse les collectivités locales à investir dans des bibliothèques en leur faisant valoir que le

financement d'une partie de la

dotation globale de décentralisation

n'existera plus à partir de 1997. C'est souvent difficule à faire enten-

dre. A Toulouse, par exemple, j'ai échoué auprès du maire, Domini-

» Reste le problème du prix du

» Keste le probleme du prix du livre. Peut-on vendre le livre consi-dérablement moins cher qu'on ne le vend aujourd'hui? C'est l'écono-mie du système, l'économie de l'édition et de la distribution du livre qui est en cause C'est donc

livre qui est en cause. C'est donc aux entreprises elles-mêmes de

savoir dans quel sens elles vont aller. Avec l'arrivée des nouveaux

supports et les investissements que

supports et les invesissements que cela suppose, avec les questions soulevées par les adaptations néces-saires de la propriété intellectuelle à ces nouvelles techniques, le moment est-il bien choisi pour

mener une opération d'un aussi fort effet sur l'ensemble du secteur?

Je pense que les entreprises devront se poser des questions, notamment en raison de la concur-

rence internationale. Dans une

situation de ce type, je ne crois pas que la stratégie de la ligne Maginot

- Vous insistez sur les biblio-

thèques. Qu'en est-il de la

directive européenne instaurant

- Le ministère de la culture est

soit in bonne.

que Baudis.

pendantes hors de l'eau.

essayer de remettre en qu

unique?

Alors que s'ouvre à Paris, porte de Versailles, le quatorzième Salon du livre, Jacques Toubon s'explique sur l'avenir de l'écrit sous ses différentes formes, et sur sa diffusion – librairies, bibliothèques, nouvelles technologies. Le ministre de la culture et de la francophonie estime, en particulier, que le déclin apparent des livres peut être limité en transférant largement l'écrit sur d'autres supports. «Le Salon du livra de Paris

s'ouvre dans la mauvaise humeur, certains éditeurs remettant en cause la manifesation. Ce Salon a-t-il encore un

- Oui, c'est pourquoi nous avons Oui, c'est pourquoi nous avons plaidé pour que le Salon se tienne porte de Versailles, seul lieu dispo-nible et commode – après la ferme-ture du Grand Palais –, et pour qu'il prenne place au sein d'une manifestation à entrées multiples, comportant SAGA, Musicora et Déconvertes. Je fais le pari que c'est une bonne idée. Je com-prends, par ailleurs, les réticences, prends, par ailleurs, les réticences, traditionnelles, des édireurs traditionnelles, des éditeurs, mais étant donné tout ce qui doit être mis en œuvre pour «retrouver la familiarité» avec le livre et l'écrit en général, il serait fâcheux de voir ce Salon disparaître : il faut au contraire faire de plus en plus de communication autour du livre.

- Certains éditeurs de littéreture générale s'interrogent sur cette « communication » et sur le public de cette « manifestation à entrées multiples».

- La question est de savoir quel public on veut atteindre. Nous avons favorisé la diminution du avons ravorise la diminution du prix d'entrée, pour rendre le livre accessible au public qui s'en est éloigné pour des raisons d'argent ou de mode de vie. C'est un aspect de politique culturelle, distinct des questions commerciales telles avoides en conset nous les éditeurs. qu'elles se posent pour les éditeurs. Cela rejoint une réflexion beaucoup plus vaste sur la promotion, à long terme, de l'écrit. Nous devons utiliser les modes de vie actuels et les ser les modes de vic actues et les nouvelles techniques, au profit de l'écrit, même si cela implique qu'une partie de l'écrit ne soit plus dans les «livres» tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'important est de maintenir la prééminence de est de maintenir la preeminence de l'écrit en tant que source. D'où l'idée que le Salon du livre a tout à gagner à être rapproché de manifes-tations consacrées à d'autres types de «biens culturels».

» Il s'agit de savoir si l'on se bat «en défense» ou si l'on adopte une stratégie offensive visant à faire des livres, puis à les vendre, en transféirvres, puis a les vendre, en transierant largement l'écrit sur d'autres supports. C'est une évolution qui correspond à celle de la société, en particulier des jeunes. Ce qui apparaît aujourd'hui comme un déclin des livres et de la lecture peut devenir un élément de développement de l'écrit.

- En renforçant encore la concentration éditoriale et la banalisation intellectuelle?

- Que la concentration de la diffusion - l'importance des investissements sur les réseaux ou sur la technique des matériels (les CDI, les CD-Rom, les ordinateurs, la télévision, etc.) – se répercute sur les éditeurs et les auteurs n'est pas une fatalité. Tont cela passe par des logiciels, c'est-à-dire d'abord par de la créativité. » Je vais faire adopter, à cette

session parlementaire, un texte que toute la profession attend parce que, pour l'instant, nous sommes que, pour i instant, nous sonties en retard sur le plan juridique: la directive communautaire sur les logicies, qui, en gros, étend la pro-priété intellectuelle des logiciels à réchelle de l'Europe. Pour ce qui concerne la «matière grise» – de l'écrivain jusqu'au producteur, au programmateur, au fabricant de logiciels, sans oublier notre patrimoine, nos musées, nos monumoine, nos musees, nos monu-ments, nos livres, nos pièces de théâtre -, je crois que nous sommes indiscutablement en posi-tion de force. En revanche, nous sommes plus faibles sur la diffusion, notamment par le câble.
Notre réglementation est en retard,
puisque dans notre pays le téléphone et la télédistribution sont encore séparés. Là-dessus, il faut avancer, pour être prêt au moment où la concurrrence sera complète

en Europe.

- Mais, dans le domaine du livre, votre souci de rendre la cutture d'active d'act culture « plus accessible » se réservé? traduit-il par des mesures concrètes?

oncrètes?

arrivé à la conclusion qu'un nouveau texte n'est pas nécessaire à la

munautaire instituant le droit de prêt. Notre législation actuelle - la loi de mars 1957 sur la propriété la hauteur des exigences euro-péennes. Sur le fond, il y a un secteur qui, d'un commun accord secteur qui, à un commune entre les éditeurs, les collectivités locales, les intéressés, paraît devoir être traité à part : celui de la jeunesse, qui représente 50 % des prets. De toute façon, le reglement prets. De toute raçon, le regiment de cette affaire peut se faire au rythme souhaité: il n'y a pas d'échéance au l' juillet. Un modus vivendi global doit être trouvé: un equilibre entre l'avantage que l'on peut donner aux auteurs, aux éditeurs et aux libraires en plafonnant les remises ou en rémunérant la reprographie, et celui donné actuelement aux collectivités locales avec un droit de pret «zéro». Pour ce qui concerne la reprographie, un projet de loi est à l'étude. Il instaurerait un droit de reprographie des œuvres protégées, payé par les usa-

 Vous évoquez souvent la promotion du livre à l'étranger. Où en sont les travaux de la commission que vous avez

- Son rapport devrait être remis dans quelques jours. C'est un chantier majeur, car nous avons une vision toujours trop hexagonale de la politique culturelle. L'exponation est primordiale, à la fois sur nos est primordiale, à la lois sur nos marchés traditionnels, franco-phones et sur bien d'autres, à tra-vers les traductions. Il faut, je crois, modifier les systèmes actuels d'ex-portation pour les rendre plus effi-caces. Et, surtout, les aides devraient être liées aux ventes, c'est-à-dire correspondre à une réelle efficacité commerciale. Enfin, il faut certainement réformer les organismes qui s'occupent de l'ex-

férez, dites-vous, ne pas vous «battre en défense». Votre proloi de mars 1957 sur la propriété jet de loi sur la langue française artistique et lintéraire – nous met à n'est-il pas, lui, un texte de la hauteur des exigences euro-

- Pas du tout. Cette loi sur la langue française, personne ne veul la comprendre. Ce n'est pas un règlement de la langue – lequel est du ressort de l'Académie française et de l'usage. C'est une loi qui prévoit qu'on doit, dans les principales circonstances de la vie - le travail, l'économie, le commerce (les modes d'emploi, par exemple) -, utiliser le français, c'est-à-dire ne plus le considérer comme une langue morte, l'anglais étant perçu comme la seule langue évolutive. Pourquoi ne pas faire en sorte que notre langue évolue aussi? Pourquoi ne pas intégrer, par exemple, le langage des banlieues – pas celui de Brooklyn, celui de Saint-Denis -, que extrêmement «productif»?

» Je veux donc faire une loi de service. Je suis toujours étonné de voir ceux qui pretendent « désendre le peuple» m'expliquer que rien n'est plus beau que d'employer des mots qui sont incompris de 95 % des gens. Dernier point qui m'a beaucoup frappe : depuis qu'on a beaucoup frappé: depuis qu'on a rendu public ce texte, tout le monde ne parte que de ça. Quand les gens utilisent un mot d'anglais et disent: «Ah! Toubon va me sanctionner!», n'est-ce pas déjà un effet, extrêmement positif, de la loi? Désormais, on pense, en France, à parler le français. Cette prise de conscience est mon objectif majeur, l'autre étant une politique nouvelle d'enseignement que que nouvelle d'enseignement que l'opinion publique appelle manifestement de ses vœux.»

Propos recueillis par RAPHAÈLLE RÉROLLE et JOSYANE SAVIGNEAU

MERCREDI 23 MARS 20 h 30

Pournier Productions (Kiesgen Récital de la nianiste Florence

**DELAAGE** Scarlatti - Chopin Debussy - Wagner - Liszt

MERCREDI 23 MARS 20 h 30 SALLE PLEYEL J.-M. Fournier Productions

MONTSERRAT CABALLE

Haydn-Granados-Martinez Palomo Tél. rés. : 45-61-06-30

MERCREDI 23 et VENDREDI 25 MARS 12 h 45 THÉÂTRE DU CHÂTELET

MIDIS MUSICAUX le 23 : LAURENT CABASSO, piano R. STRAUSS, BEETHOVEN

le 25 : JENS MCMANAMA, cor. PIERRE-LAURENT AIMARD, plane NOEMI RIME, soprano SCHUBERT, STRAUSS

JEUDI 24 MARS 20 h 30 SALLE GAVEAU

#### La CAMERATA d'ISRAEL A. Biron, A. Marion

S. Nakariakov Boccherini Teleman Mercadante Dvorak

90 F, 120 F, 150 F Etud. 50 F Tél. rés: 49-53-05-07

enga energia di particologia de la composito d Engalementa de la composito de

JEUDI 24 MARS 20 h 45 CENTRE CULTUREL PORTUGAIS 1, avenue d'Iéna, 75116 PARIS

PI-CHAO-CHEN, violen ROBERTO BOLLEA, piano BONTEMPO, SCHOENBERG, PROKOFIEV, SCHUBERT

SAMEDI 26 MARS 20 h 30

## SALLE PLEYEL

J.-M. Fournier Productions Unique récital

Jessye **NORMAN** 

Tél. rés.: 45-61-06-30 Thelen

DIMANCHE 27 MARS 16 h THÉÂTRE DU CHÂTELET

Solistes de l'InterContemporain KORNGOLD, WOLF, STRAUSS

MERCREDI 30 MARS 20 h 30

OPÉRA BASTILLE **AMPHITHÉÂTRE** LES MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS **MARTIN - STRAVINSKY** ROUSSEL

JEUDI 7 AVRIL 20 h 30 Salle Pleyel - 45-61-06-30 **PIANO** 

\*\*\* ALFRED BRENDEL

Sonates de Beethoven

Op. 14 nº 1/nº 2 et Op. 22.

Ecoutez voir

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

direction Sylvain Cambreling

Œuvres de Arnold Schoenberg Philippe Boesmans Igor Stravinsky György Ligeti

Saschko Gawriloff, violon Richard Suart, baryton Gérard Buquet, tuba Fréderique Cambreling,

Lundi 28 mars 20 h Opéra Comique 42 86 88 83

Les cinéastes italiens se mobilisent contre Silvio Berlusconi. -Le monde du cinéma italien s'est mobilisé, lundi 21 mars, contre le magnat de la télévision privée, Silvio Berlusconi, en apportant son soutien à la coalition de gauche qui se présente aux élections législatives dimanche 27 et lundi 28 mars. Rassemblés au théâtre Quirino de Rome, acteurs et metteurs en scène (dont Pontecorvo, Ferreri, les frères Taviani et Scola) sont venus dire leur hostilité au candidat Berlusconi, cible du film l'Unique Pays du monde, réalisé par neuf réalisateurs italiens et diffusé dans les salles du circuit indépendant, non contrôlé «Cavaliere» Berlusconi. - (AFP.)

2 PL DU CHATELET 42 74 22 77

BASHMET of to VICTOR TRETIAKOV violon OLEG MAISENBERG plano

VEN. 25 MARS 18H Mozart - Britten SAM. 26 MARS 18H Mozart - Schumann Chostakovitch 80 F



■ AJUSTEMENT. Dans une étude sur les politiques d'ajustement menées en Afrique au cours des années 80 et présentée lundi 21 mars à Paris, la Banque mondiale souligne les bons résultats obtenus, mais elle déplore une application trop partielle des recettes préconisées par elle et par le FMI.

■ DÉSORGANISATION. Deux mois après la dévaluation du franc CFA, il apparaît que l'efficacité de cette opération est compromise par l'anomie des sociétés africaines, souvent rétives aux politiques décidées par les technocrates. Ces blocages sont perceptibles, à des degrés divers, en Côte-d'Ivoire et au Cameroun.



# La Banque mondiale déplore l'inachèvement des politiques d'ajustement

Le constat a été dressé maintes fois : l'Afrique subsaharienne s'appauvrit au fil des années. Après avoir stagné pendant la décennie 70, son produit inté-rieur brut (PIB) par habitant décline. Il est revenu à son niveau de la fin des années 60 désormais loin derrière celui de l'Asie de l'Est et du Pacifique (voir graphique) avec lequel l'écart ne cesse de se creuser.

Et pourtant les pays africains ne sont pas restés amorphes pendant ces années de crise. La plupart ont engagé depuis une décennie de profondes réformes économiques - avec les politiques dites d'« ajustement structurel» - pour renverser la tendance et renouer avec une croissance pourvoyeuse de richesses. Ces

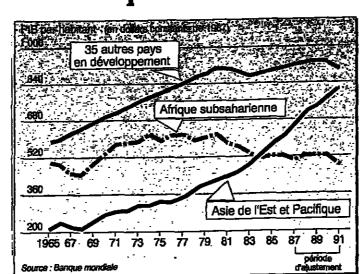

lisme ont-ils travaillé en pure perte? Leurs efforts ont-ils échoué? Si oui, pourquoi? Dans l'hypothèse inverse, que faut-il en attendre?

Autour de ces questions capitales pour l'avenir de tout un continent, la Banque mondiale avocat infatigable avec le Fonds monétaire international (FMI) des réformes entreprises - vient de publier un volumineux rapport, l'Ajustement en Afrique. Réformes, résultats et chemins à parcourir (1). Riche de plus de 300 pages, bourré de chiffres iné-dits (mais à manipuler avec précaution, s'agissant d'un continent où l'appareil statistique est médiocre), cet ouvrage présente des conclusions mesurées. « Dans les vingt-neuf pays étudiés entre 1981 et 1991, écrit dans sa pré-

face Michael Bruno, vice-président de la Banque, les faits montrent que les résultats ont été variables et qu'aucun pays africain n'a encore parachevé la mise en place des réformes clès. »

#### « Encourager la concurrence»

De fait, la modestie s'impose puisque, « sur le front macroéco-nomique (inflation, déficit budgétaire, taux de change) », s'il y a eu « nette amélioration » dans six pays, « léger progrès » dans neuf, une « détérioration » est observée pour onze d'entre eux. Sur les autres « fronts », les résultats sont contrastés, note la banque : les pays africains « sous ajustement » ont abandonné un protection-nisme commercial coûteux et

# La dévaluation du franc CFA est compromise par la désorganisation

ABIDJAN ET YAOUNDE

de notre envoyé spécial

Les journaux africains lui consacrent chaque jour des colonnes définitives. Elle suscite des débats sans fin à la radio et à la télévision. Dans la rue, ses conséquences alimentent les conversations... Effective depuis le 12 janvier 1994 dans les treize pays africains de la zone franc (1), la dévaluation de 50 % du franc CFA est partout. Mais, déclinée sur tous les modes, envahissante, omniprésente, elle conserve son mystère. Depuis près d'un demi-siècle, I franc CFA s'échangeait librement contre 2 centimes français; aujourd'hui, il ne vaut plus que i cen-time et quelque 80 millions d'Africains sont désorientés. Qui croire? Les dirigeants qui parlent haut et fort du changement de parité comme d'« une chance pour un nouveau départ »? Ou cet exilé togolais devenu marchand de bondieuseries au pied de la cathédrale d'Abidjan et de ses vitraux naifs, qui lance fataliste: a Notre misère a été multipliée par deux avec la dévaluation.»

Une confusion inquiète règne encore dans les esprits comme elle régnait sur les étiquettes des commerçants de Yaoundé, la capitale du Cameroun, au lendemain de la dévaluation avec, ici.

10249

1783

657

1551

9983

1569

578

1401

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS ~

Le Conseil s'est réuni sous la présidence de M. François

A taux de change et structure constants, le chiffre d'affaires

a progressé de 1,2% en 1993, soit une diminution de 1,1%

des ventes en volume; le tassement de l'activité a été net-

tement plus sensible en France que dans le reste du monde.

L'insuffisance du valume et le plein effet des dévaluations

n'ont pas manqué d'affecter les résultats. Le début d'amé-

lioration constaté au cours du second semestre a toutefois

permis de limiter à 12% la baisse du bénéfice net qui s'est

établi à 5,8% du chiffre d'affaires; la MBA a diminué de

Désireux de perpétuer l'atout significatif que représente

pour l'entreprise l'implication active de son actionnariat,

tout en dotant le Groupe d'une structure de direction en

rapport avec la taille qu'il a dès à présent atteinte et avec

ses apportunités de croissance, M. François Grappotte a

propose au Conseil, qui les a ratifiées, les nominations

- MM. Jean-Pierre Verspieren, Bernard Decaster, Benoît

Verspieren et Raphaël Verspieren comme Vice-Présidents

M. Patrick Puy au poste de Directeur Général et MM. Oli-

vier Bazil et Pierre Mazabraud aux postes de Directeurs

Enfin le Conseil proposera à l'Assemblés Générale.

convoquée le 25 mai 1994, la distribution d'un dividende

identique à celui de l'année précédente, soit 57,50 francs par action ordinaire et 92 francs par action privilégiée

(ADP). Après déduction de l'acompte déjà versé le 1ª février, le solde soit 28,50 francs par action ordinaire et

45,60 francs par ADP sera mis en paiement à compter du

INFORMATION FINANCIÈRE - Tél. : (1) 43 60 01 80

9,7% pour atteindre 14% du chiffre d'affaires.

Grappotte pour arrêter les comptes de l'exercice 1993.

Comptes consolidés certifiés

Bénéfice net (part du Groupe)

Marge brute d'autofinancement

du Conseil d'Administration,

Généraux Adjoints.

15 juin 1994.

(en millions de francs)

Marge opérationnelle

Chiffre d'affaires

des prix soudain multipliés par deux sans raison, et là divisés de moitié sans davantage de motifs. Au milieu de ce beau désordre, une certitude bien ancrée dans la tête des Africains : en dépit de l'habiliage officiel la dévaluation a été imposée par la France et elle seule. Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale sont tenus pour quantité négligeable, au mieux des alliés de Paris. «La France joue le rôle de bouc émissaire»,

Jusqu'ici, le pire a été évité. On redoutait une explosion des prix. Elle n'a pas - encore? - eu lieu. Dans les pays de la zone franc, le « panier de la ménagère » africaine a augmenté de 20 % à 40 % en moyenne depuis la mi-janvier, selon les refevés effectués sur place par les bail-leurs de fonds internationaux. Modèle de sagesse, la Côte-d'Ivoire de l'après-Houphouet-Boigny avec une hausse des prix limitée à 17 %. En revanche, le dérapage est incontestable au Togo, en Guinée équatoriale, au Niger, où l'envolée des prix frise - voire dépasse -, allègrement les 50 %. Mais la dérive n'inquiète guère. «On a fait la dévaluation pour la Côte-d'Ivoire et le Cameroun, les deux poids lourds de l'Afrique francophone. Pas pour les petits pays. Eux, on trouvera toujours quelques milliards pour

observe sans déplaisir le repré-

sentant du FMI à Abidjan. Que

la situation dégénère et Paris sera

tenu pour responsable.

#### poste dans la capitale ivoirienne. Sagesse salariale

leur tenir la tête hors de l'eau»,

lâche un diplomate occidental en

Les chiffres doivent être manipulés avec précaution. Ils sont approximatifs, lacunaires (les prix des services ne sont pas inclus) et, faute de moyens, ne concernent que les grandes métropoles alors que les ruraux sont majoritaires en Afrique. Surtout, la liberté des prix n'est pas partout la règle. En Côte-d'Ivoire le pays qui s'était le mieux préparé à la dévaluation –, plusieurs dizaines de produits de grande consommation ont été bloqués pour trois mois et aucun tarif public n'a été relevé à ce jour. *Idem* pour les carburants au Gabon, et le riz – une denrée de base - au Tchad ainsi qu'aux Comores. Au Sénégal, la hausse des biens de première nécessité a été limitée autoritairement à

Autant de mesures administratives à l'efficacité doutense. Témoin l'exemple des machettes qui sont au planteur de cacao ou de café ce que le stylo est au bureaucrate : l'instrument de travail de base. Sur le papier, le prix des machettes est bloqué en Côte-d'Ivoire. Mais que vaut la décision d'un ministre lorsqu'on est un planteur perdu au fin fond de la forêt à deux pas de la fron-tière ghanéenne? « Je viens d'acheter i 800 francs une machette fabriquée à Abidjan. Avant la dévaluation elles valait 1 000 france, se plaint l'un 1 000 francs », se plaint l'un d'eux de retour du marché. Pour limiter les dérapages, Fraternité Matin peut bien publier une fois par semaine le prix plafond des denrées de base : en dehors des grandes villes, le quotidien ivoi- en ordre des affaires publiques ne mérites d'une politique d'ajuste-

rien est introuvable. Le succès d'une dévaluation repose sur un pari : que les salaires ne suivent pas les prix. Si ceux-ci s'envolent. ceux-là doivent rester sage. Dans les pays de la zone franc, c'est le cas au-delà de tous les espoirs.

Dans aucun des treize pays de la zone le bulletin de salaire des fonctionnaires n'a encore été augmenté – sauf au Sénégal qui s'est singularisé par l'octroi d'une avance de 15 000 francs CFA (150 francs français) à valoir sur une hausse des salaires (9,6 %) à compter du le avril. Le gouvernement ivoirien a promis un coup de pouce de 2 % à 24 % (ce dernier chiffre pour les plus bas salaires) des février mais, contrairement aux déclarations du ministre de l'emploi, il n'est toujours pas effectif. Le Togo s'est contenté de supprimer une retenue de salaires de 10 % imposée l'an passé. Au Niger, le gouvernement propose une majoration de 4 % à 8 %. Le gouvernement camerounais, lui, n'a rien pro-

Le secteur privé ne se montre as plus généreux. Adepte du profil bas, il attend de savoir ce que lâchera finalement le secteur public pour l'imiter. Pourquoi aller au-delà? « Un malaise est perceptible mais il n'y a aucune grève», note Hassan Nizar, directeur général de Filtisac, une société ivoirienne installée dans la banlieue d'Abidjan, spécialisée dans la fabrication de sacs de

Etonnante apathie. Au lende-main de la dévaluation, une manifestation a certes dégénéré au Sénégal et le Gabon a manqué s'embraser deux semaines plus tard. Mais, depuis, la tension est retombée et le calme règne dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Le cas le plus déroutant est sans conteste celui du Cameroun, le poids lourd d'Afrique centrale - même si son produit intérieur brut (PIB) ne dépasse pas celui d'un département français. L'an passé, deux baisses de salaires ont amputé de 70 % environ le pouvoir d'achat des fonctionnaires civils (celui des militaires n'a été qu'écorné). Les retards de paiement sont monnaie contante - de quelques mois à plus d'une année dans certaines entreprises publiques et l'attente au guichet des banques pour encaisser les précieux CFA de l'ordre d'un journée à

Avec un tel marasme en toile de fond, la dévaluation aurait pu être le ferment d'une explosion sociale au Cameroun. En fait, rien ne s'est passé. «Les gens n'ont pas encore compris ce qu'il leur arrivait. Attendons que, dans les magasins, les stocks anciens soient écoulés », suggère un tel. « L'échec de plusieurs mois de grève générale en 1991 est resté gravé dans les esprits », avance tel autre. Au total, personne n'a d'explication convaincante.

#### Des États en déliquescence

Cette torpeur est une aubaine pour les artisans de la dévaluation du CFA, assurés qu'ils sont d'avoir les coudées franches pour conduire leur programme. Celui-ci se résume à un objectif : avec l'aide des bailleurs de fonds internationaux, relancer l'investissement pour faire redémarrer une croissance économique en panne depuis des années dans les pays de la zone.

Sur le papier, le raisonnement est imparable. Dévaluer la monnaie d'un pays dope ses exportations, freine ses importations, favorise les investissements étrangers et remplit les caisses de l'État. Autant d'enchaînements logiques et de rendez-vous obligés sur lesquels comptent les responsables du FMI et de la Banque mondiale désormais aux commandes dans les pays de la zone (2). Moyennant quoi, selon les prévisions du Fonds, au Cameroun, par exemple, le PIB en chute libre depuis la fin des années 1980 redeviendrait positif dès 1994-1995 et friserait les 5 % de croissance l'année suivante. Du jamais vu depuis des lustres.

Heureux les lendemains qui chantent mais faut-il y croire? L'issue de la partie dépendra avant tout de la capacité des États de la zone à se reconstruire après une décennie de déliquescence et de corruption. Rude tâche! En plein centre d'Abidjan, les vendeurs de matériel hi-fi de contrebande ont pignon sur rue. En Afrique centrale, l'industrie textile a été dévastée par les importations sauvages en provenance du Nigéria. Au Bénin, selon un rapport officiel, 70 % du commerce échappe au contrôle de l'État. Au Cameroun, affirme une autre étude, « il existe autant de régimes fiscaux que d'entreprises imposées », moyennant quoi le manque à gagner pour l'État représente 60 % des recettes potentielles. Et que dire du Mali où entre le tiers et la moitié de la distribution des carburants se fait en dehors des circuits officiels pour le plus grand profit d'une poignée de traficants protégés en haut lieu?

Du coup, depuis des années, le pouvoir d'intervention des États s'étiole (les dépenses d'investissements du Cameroun financées par des ressources propres ont été réduites des trois quarts depuis 1991). Ils accumulent des dettes monumentales à l'égard des banques, des entreprises et des particuliers. Démunie, l'administration pléthorique mais mal payée part en quenouille. Et le chacun pour soi triomphe.

La dévaluation peut permettre de renverser la tendance. Premier producteur mondial de cacao et troisième pour le café, la Côted'Ivoire, dévaluation oblige, a décidé de taxer les exportations de ces deux produits pour renflouer ses caisses et commencer à rembourser la dette intérieure. En Afrique centrale, un tarif extérieur commun aux pays de la zone vient de voir le jour. Prenant le contre-pied du système en vigueur jusqu'ici, il prévoit une taxation généralisée mais à des taux beaucoup plus faibles qu'auparavant. L'intérêt de frauder le fîsc devrait diminuer et les caisses de l'État se remplir.

La «bataille de la dévaluation» se jouera également sur un autre front, celui de la relance des exportations agricoles pourvoyeuses des précieuses devises.

# Corruption et faillite

Il faudrait un pouvoir doté d'une administration compétente et intègre, capable de faire respecter des règles s'imposant à tous. On en est loin.

Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, l'admi-nistration, avec ses effectifs pléthoriques, vit dans une dénue-ment extrême. Les fournitures les plus banales manquent. Et les règlement sont souvent édictés pour être transgressés. Dans n'importe quel pays africain, les anecdotes fourmillent qui racontent les mille et un visages d'une corruption qui gangrène toutes les strates de la hiérarchie, du ministre au douanier de base.

sera pas une tâche aisée. Il faudra du temps, de l'argent, et beaucoup de persuasion de la part de ceux qui, à Washington et à Paris, out imposé la dévaluation du franc CFA. L'idée qu'ils doivent faire passer, c'est qu'une politique d'ajustement n'est pas une fin en soi mais un moyen: celui de faire reculer la pauvreté, d'améliorer les conditions d'existence. L'enjeu mérite que l'on se mobilise : l'Afrique subsaharienne est le seul continent à s'être appauvri au cours de la décennie précédente.

Dans un rapport remarquable qu'elle vient de publier, l'Ajustement en Afrique, réformes, résultats et chemins à parcourir, la Dans un tel contexte, la remise Banque mondiale vante les

ment bien menée en s'appuyant sur l'exemple du Ghana. Elle le fait avec modestie et conviction. Mais peut-on promouvoir, comme elle le fait, le libéralisme économique, préconiser l'ouverture sur le monde extérieur, sans dénoncer les obstacles qui, en Afrique, entravent le mouvement : la corruption et la faillite morale des États?

Le constat est sombre : partie comme elle est, l'Afrique subsaharienne mettra près d'un demi-siècle avant de retrouver le revenu par habitant qui était le sien au milieu des années 70. Il serait pourtant exagéré de parier sur la faillite définitive du continent. Témoin l'exemple de ces pays d'Asie porté aux nues de nos jours et dont on oublie trop souvent qu'avant la forte croissance des années 1960 ils avaient stagné les trente années précédentes. L'histoire ne se répète pas forcément, mais en l'espèce elle incite à la prudence.

4-7 E 2.35 14 min 40 STELL FALSE

THE T

15 00

....

- F = 4 4 - 4, 41 A in réimhean 🤻 Tree .

· \*\*\*

-

·

· A income

The State of Marketine

the second second

A STATE OF THE PARTY THE

The second section of the sect

the state of the second sections.

-in the Service 3 عمارات بالمناس 40.36 医 建氯化 化二甲基 spic appropri

MATTER XX 12.00 Die Jahren 大学) 安全 15 7 AP and a spine of updie - liè

mail and -TO THE PROPERTY.

COMMERCE

COMMUNICATION

**FINANCE GESTION** 

INTERNATIONALES

**AFFAIRES** 



ÉCONOMIE

bailleurs de fonds

Yen

sises

stian V<sub>aq</sub>

lu viol at

deux fil

1991, a

21 mars

ssises des

en ore.

:s des vic-

:ontroverse

on état de

sé spécial

.lie peut res.

:ére : Chantal

es chevens

ES. arrivée e

de luneiles

to gee sur

rone qu'a Elle

: de main en

ಕ ತಗಿತ್ತಿ s ತಗಿಗಳಿಗೆ

p Pus la mère

vé ses premes

125e de terre

ತಿಗೆದಿಕರು ಪ್ರಕ್ಷಣ<del>ಗ</del>್ಗ

sux liettes te Cultin euraset u fendeman te On lietteman te

Siff to Earthey

Perter + sisem

Section 1

Ge sur mass

présume de eus

s. Must strong person a factor

e gomernás

· 🛵 Liller

OCUL (PERME)

NOCH FOR PARTICION

schemic time its

cathe of Military

DROS TEREST

ga, ser intebest

6 to 00 to 12

gradiations (i.e. Se

to Sur en Hamista

Mint the state

e assault in the desire

Mark avant (18 99)

🙃 date à Process

an abos serves to be

t anguses of the first

itin et so and to 🕾

on, & Park Gustefff

Gelove"

that is called the

SHOCET SOUND AND BUT

HARLY NO.

Innert po

. . . . . . . . . . .

· : - - : ::

prychathers

COLA ( -BUCH I TO THE

🛔 😆 for ti ralació : :

. # DB: \*

PROCEEDIC 1

num pertos

**3**e-osanqu£c≤ <sup>2€</sup>

des | mi Wat 1755

deren ber in fand e

1 6 Martin 22

# au sud du Sahara

accordé à leurs agriculteurs des pose », « encourager la concurprix plus rémunérateurs; mais les privatisations d'entreprises publiques piétinent, et l'État continue à «pomper» trop de crédits.

La banque déplore d'autant plus ces réformes inachevées, ces progression du PIB par habitant de l'ordre de 2 % par an, tandis qu'il régressait d'antant dans les pays qui n'ont pas amélioré leur politique économique. Aux yeux de la Banque, il ne fait guère de doute qu'il faut a aller de l'avant », poursuivre ces efforts, c'est-à-dire « appliquer la politique macroéconomique qui s'imrence», et « utiliser au mieux des moyens institutionnels limités ».

Cela dit, la Banque admet que, même bien conduites et menées à leur terme, ces politiques d'ajus-tement ne sont pas à la mesure des enjeux. «L'ajustement, indique le rapport, ne suffira pas à metire les pays sur la vole d'une croissance qui soit durable et qui fasse reculer la pauvreté, objectif ultime du développement, qui ne pourra être atteint qu'à condition d'appliquer de meilleures politiques économiques et d'investir ques économiques et d'investir davantage dans le capital humain, l'infrastructure et le renforcement des institutions.»

# des sociétés africaines

Pour les doper, le gouvernement camerounais a choisi de doubler le prix d'achat du cacao et du café aux planteurs. Les dirigeants ivoiriens ont été plus prudents : la revalorisation des prix n'est que partielle (45 % pour le cacao; 20 % pour le café) pour éviter une surproduction déstabilisatrice pour le marché international, et inciter les planteurs à se tourner vers des cultures d'exportation (ananas, bananes) moins instables.

Encore faut-il que ces stratégies opposées puissent porter leurs fruits. Ce peut être le cas en Côte-d'Ivoire où une maind'œuvre taillable et corvéable à merci, souvent venue avec femmes et enfants du Burkina-Faso voisin, accepte de travailler dur dans les plantations pour 600 CFA par mois (3). Mais comment croife à un sursant des pranteurs camerounais? Des années de chute des cours mondiaux les ont «ruinés», à l'image de Jean-Baptiste Koaba qui, profitant des années d'opulence, avait réussi à s'offrir une radio mais n'a plus l'argent pour remplacer les piles usagées. « Mon père vivait mieux que moi », constate-t-il. Double-t-on les prix d'achat? Rien ne dit que les planteurs en tireront profit. A la merci qu'ils sont d'acheteurs de cacao et de café qui n'hésitent pas à trafiquer les balances utilisées pour peser les récoltes, et de policiers prompts à se transformer en bandits de grands chemins.

#### Les encours litigieux

L'industrie des pays de la zone n'est pas en meilleure posture. Une enquête officieuse menée auprès des 100 premières entreprises camerounaises montre que depuis dix ans leur production diminue de 5 % à 10 % l'an. La chute des emplois est encore plus rapide. Seule la rémunération des cadres dirigeants a, semble-t-il, emprunte un chemin inverse.

Illustration de cette désagrégation du tissu industriel africain, le cas de Socarto, une firme de Douala, la seule en

Politique d'ajustement. -

Depuis les années 1980, la plu-

part des pays africains vivent

sous le régime des politiques d'ajustement. Elles visent à réta-

blir les grands équilibres macroé-

conomiques. Cela passe par une réduction du déficit budgétaire, una maîtrise de l'inflation, un

taux de change compétitif, et

l'ouverture à la concurrence exté-

■ Zone franc. Depuis 1948, le

franc CFA valait 2 centimes fran-

çais. Depuis le 12 janvier, il n'en

vaut plus que 1 dans treize des

quatorze pays africains de la

zone franc. Le quatorzième, les

Comores, a accepté une dévalu-

■ Sommet de Dakar. Le franc

CFA a été dévalué à l'occasion

d'un sommet réuni les 10 et

tion d'un tiers.

CLÉS,

Afrique centrale à fabriquer des sacs pour les cimenteries et les meuneries. Au cours des cinq dernières années, son chiffre d'affaires à diminué d'un tiers. Et l'outil industriel - moderne tourne à moins de 50 % de sa capacité. « Nous pourrions fabriquer 30 millions de sacs. On ne dépasse pas 12 millions par an », reconnaît son président Samuel Kondo.

Convenablement préparée, la dévaluation aurait du être une opportunité pour ce type de firmes qu'il s'agisse de recon-quérir les marchés intérieurs ou d'en gagner à l'export. Mais le problème - non résolu à ce jour - des marchandises importées à la veille de la dévaluation et payables aujourdhui à la nouvelle parité, celui des ordres de paiement non exécutés avant le 12 janvier par les banques africaines jettent une ombre sinistre sur l'avenir d'un tissu industriel bien fragile. Pour une firme comme Socarto, le montant des encours litigieux équivaut à six mois de chiffre d'affaires. «Si on ne touve pas de solution dans les prochaines semaines, je mets la clé sous la porte», prévient son président. A l'échelle du Cameroun, «l'ardoise», selon un banquier, porterait sur 1 milliard de irancs. un chilire proche des recettes douanières encaissées par Yaoundé en une année. Et les autres pays sont logés à la même enseigne, dit-on.

A l'heure où, à Abidjan, Douala, Yaoundé, les rumeurs d'une deuxième dévaluation se propage sur les marchés, s'insinue parmi les fonctionnaires, perce dans les journaux, pour tordre le cou aux rumeurs, il y a urgence à réussir celle décidée y a moins de trois mois.

**JEAN-PIERRE TUQUOI** 

(1) Benin, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée-Equatoriale, Tchad. Les Comores on également dévainé leur monnaie mais de

(2) En Côte-d'Ivoire, le bureau du représentant du Fonds est situé à l'étage au-dessus de celui du ministre des

(3) Mais elle est nourrie et logée gra-uitement dans les plantations.

11 janvier à Dakar (Sénégal).

Michel Roussin, ministre français

de la coopération, y participait.

De nombreux dirigeants africains

■ Après-dévaluation. La déva-

de l'envoi par tous les gouverne-

ments de la zone franc au direc-

teur général du FMI, Michel Cam-

dessus, d'un programme économique détaillé. Une fois

approuvé par son board - c'est

déjà le cas pour certains d'entre eux -, le FMI débloque les pre-

miers fonds d'alde. Ce feu vert

sert aussi de signal à l'octroi

d'autres fonds (par la Banque

mondiale et les prêteurs bilaté-

raux) et, surtout, ouvre la voie à

un rééchelonnement des dettes

publiques et privées qui sont dis-

cutées dans la foulée.

luation du franc CFA a été suivie

refusaient la dévaluation.

Deux textes sur la protection sociale et la famille

#### L'élaboration du projet de loi sur la dépendance s'annonce délicate

des assurés sociaux, notamment).

confier la responsabilité à la Sécurité sociale? Tous les syndi-

déterminer si le maître d'œuvre

sera la caisse d'assurance-maladie

ou la caisse d'assurance-vieillesse.

toutes deux sur les rangs. Faut-il,

au contraire, que les conseils généraux, déjà inquiets de voir l'Etat se désengager du finance-

ment de l'allocation compensa-

trice, assurent le pilotage de cette

prestation, comme le réclament

les élus locaux? Les syndicats

sont d'un avis exactement

opposé. Ils refusent de voir la

« Sécu » apporter des ressources

supplémentaires pour créer une

allocation dont elle n'aurait pas

les movens de contrôler les

conditions d'attribution. Aussi,

les pouvoirs publics hésitent encore sur la forme que devra

prendre l'indispensable partena-

riat entre organismes sociaux et

Ce projet de loi pose également

le principe d'une tutelle a poste-

riori et non plus a priori de l'Etat

sur les caisses, et d'un débat par-

lementaire annuel sur la protec-

tion sociale. Par ailleurs, il intro-

duit une plus grande autonomie

financière des branches de la

Sécurité sociale sans pour autant

revenir sur l'existence d'une tré-

sorerie unique. Généralement

excédentaire, la Caisse nationale

d'allocations familiales pourra

dorénavant conserver ses surplus

financiers pour les placer ou les

utiliser pour améliorer les presta-

tions, avec l'accord de l'Etat. Des

prêts entre caisses nationales

Dans l'immédiat, cette meil-

leure distinction des comptes sera

surtout un moyen d'accentuer la

pression sur les gestionnaires de

seront également autorisés.

conseils généraux.

Simone Veil, ministre des largement inférieure à celle des affaires sociales, présentera lors de la session parlementaire de printemps, qui s'ouvrira le 2 avril, un projet de loi sur sur la protection sociale prévoyant la création d'une allocation spécifique destinée aux personnes âgées dépendantes, ainsi qu'une réforme de la trésorerie de la Sécurité sociale. M- Veil a précisé, lundi 21 mars, les détails du projet de loi relatif à la politique familiale.

Ce n'est pas seulement pour la forme que Simone Veil a sollicité l'avis des partenaires sociaux sur son projet de loi sur la protection sociale en organisant une discrète concertation qui s'est achevée le 18 mars. Avant l'épreuve du Parlement, le gouvernement a intérêt à s'appuyer sur un consensus minimal sur la dépendance, sujet aigu de controverse entre l'Etat et les conseils généraux, auxquels appartiennent nombre de députés et de sénateurs de la majorité. La prise en charge de la dépen-

dance, véritable serpent de mer de la politique sociale, suppose d'abord que son financement soit assuré. Actuellement, seuls quelque 160 000 des 550 000 «dépendants» nécessitant l'assistance d'une tierce personne percoivent des conseils généraux une allocation compensatrice (4 200 francs au maximum par mois, soit une dépense totale de 7 milliards). Encore faut-il souligner que celle-ci est attribuée au titre d'un handicap, indépendant de la condition d'âge. Il s'agit donc de généraliser cette prestation en créant une allocation spécifique. Celle-ci sera versée en nature pour rémunérer des prestations de service - maintien à domicile ou hébergement dans des établissements - et son montant ne pourra pas excéder 4 200 francs par mois. Il s'agira donc d'une prestation différentielle s'ajoutant aux ressources des bénéficiaires. sans toutefois que celles-ci excèdent 7 200 francs par mois.

#### Un coût de 6 milliards

Pour financer le coût de cette généralisation, estimé à 6 milliards de francs, le gouvernement mentation d'un point de la cotisation d'assurance-maladie des retraités, très la caisse d'assurance-maladie et les professions de santé. JEAN-MICHEL NORMAND (i) Prélevée suprès des retraités impo-sables, cette cotisation est de 1,4 % sur la pension de Sécurité sociale et de 2,4 %

## Les aides à l'accueil des jeunes enfants pourraient dégager 100 000 emplois

Plus de 1,5 million de familles devraient être au total concernées par les différentes mesures inclues dans le projet de loi relatif à la politique familiale, présentées lundi 21 mars par Simone Veil. Evaluée à 19 milhards de francs, la mise en œuvre de ces mesures devrait être étalée entre 1995 et 1999, au vu de la situation financière de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF).

En matière d'accueil des jeunes enfants, M= Veil a en particulier confirmé l'attribution, dès la naissance du deuxième enfant, de l'allocation parentale d'éducation (APE) - d'un montant de 2 929 francs par mois pendant trois ans - aux ménages dont l'un des membres aura cessé de travailler (le Monde du 19 février). Une APE à taux partiel sera aussi proposée aux familles dont l'un des parents travaille moins de trente-deux heures par semaine. Selon le ministère, le bénéfice de l'APE permettrait aux ménages disposant de revenus faibles ou moyens de conserver, après impôts, entre 63 % et 87 % de leurs revenus antérieurs. Mais, en vertu du « respect du libre choix des familles », le gouvernement envisage de consacrer 4 milliards de francs au développement des modes de garde collectifs et familiaux. Au total, 650 000 familles pourraient être concernées par l'extension et l'assouplissement de ces dispositifs, pour un coût global évalué à 10 milliards de francs (dont 8,2 milliards de francs à la charge de la CNAF). « Quelque cent mille emplois. pourraient être ainsi créés ou libérés», précise M™ Veil.

Afin de tenir compte de l'aliongement des études et des difficultés d'insertion des jeunes adultes, le texte prolonge le versement des allocations familiales pour tous les ieunes âgés de dix-huit à vingt ans encore à la charge de leurs parents (1). Et même jusqu'à vingt-deux ans lorsqu'il s'agit de jeunes en formation professionnelle ou d'étudiants. Ainsi 580 000 familles devraient bénéficier de cet élargissement.

Paralièlement, le droit au congé parental d'éducation est étendu aux salariés des entreprises de moins de cent personnes. Le projet ouvre aussi le droit à des congés spécifiques ou à des passages à temps partiel pour les salariés s'occupant notamment d'enfants malades etpour les fonctionnaires. Enfin, ce texte, qui, a précisé Mª Veil, sera examiné en priorité à la session de printemps du Parlement, prévoit aussi des mesures spécifiques pour soulager les familles confrontées à des naissances multiples ou à une adoption. Enfin. le taux des pensions de réversion du régime général sera progressivement porté de 52 % à 60 %.

VALÉRIE DEVILLECHABROLLE

(I) A condition que les revenus de ces jeunes n'excèdent pas 55 % du SMIC

#### APRÈS DEUG, DUT, BTS, **INTÉGREZ UN 2° CYCLE DANS** LE GROUPE ISEG



apportent une réponse adaptée et de nombreuses expériences aux nouvelles exigences des sur le terrain, elles vous préparent Concrètes, pluridisciplinaires, compétence la vie professionnelle.

à aborder avec confiance et

Pour vous informer sur L'ISEG (Paris et autres villes) retournez ce bon au Groupe ISEG Institut Supérieur Européen de Gestion : 18-20 rue de Chabrol 75010 PARIS • Tél : 42 46 41 40

Pour recevoir une documentation sur les formations du Groupe ISEG

Les formations du Groupe ISEG fondées sur des diplômes d'Etat

Code Postal \_ Téléphone Villes demandées: □ Paris □ Bordeaux □ Lille □ Lyon □ Nantes □ Strasbourg □ Toulouse

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### **BANQUE SOFINCO**

RESULTAT NET CONSOLIDE 1993: **253 MILLIONS DE FRANCS EN AUGMENTATION DE 23 %** 

Le Conseil d'Administration de la Banque Sofinco, filiale du Groupe Suez, spécialisée dans le crédit à la consommation, réuni le 10 mars 1994 sous la présidence de Christian Maurin a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 1993.

> LE RESULTAT NET CONSOLIDE FRANCHIT LA BARRE DES 250 MILLIONS DE FRANCS

Le résultat net consolidé (part du Groupe) ressort à 253 millions de francs en progression de 23 % par rapport à l'exercice 1992.

Depuis le retour de la Banque Sofinco au sein du Groupe Suez en 1985, l'augmentation de ses résultats a été continue avec un taux annuel moven de croissance de 24 %.

Le produit net bancaire consolidé est en hausse de 10,8 % et s'élève à

La forte progression des résultats due à la dynamique commerciale et à la baisse des taux s'est accompagnée d'une politique de provisionnement prudente et d'un effort soutenu de maîtrise des frais généraux ; c'est ainsi que la Banque Sofinco a consacré 812 millions de francs aux dotations aux provisions contre 728 millions de Irancs l'année précédente de lacon à encore le taux de couverture de ses encours douteux.

Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de distribuer un dividende global de 175 millions de francs en augmentation de 73 % par rapport à l'année précédente.

#### UNE ACTIVITE SOUTENUE: 34 MILLIARDS DE FRANCS D'ENCOURS GERES

Dans une conjoncture difficile, les sociétés du Groupe Sofinco en France et à l'étranger ont distribué 17,4 milliards de francs de crédits et les encours gérés ont atteint 34 milliards de francs, en augmentation de 3 %.

Au cours des années récentes, le Groupe Sofinco a réussi à construire des partenariats de qualité avec de grandes enseignes. L'armée 1993 a été marquée par la conclusion de nouveaux aconds majeurs avec le Crédit Agricole, la G.M.F. et la Samaritaine.

> LA RENTABILITE NETTE DES FONDS PROPRES EST SUPERIEURE A 18%

Les fonds propres consolidés atteignent, après distribution, 2,9 milliards de francs, fonds propres de seconde catégorie inclus, ce qui permet à la Banque Sofinco d'afficher un ratio de solvabilité

Le rendement net des fonds propres de première catégorie calculé sur les montants en début d'exercice atteint 18,4 %, se maintenant au dessus de 16 % pour la huitième année consécutive.

Ces performances confirment les notes à vocation internationale attribuées à la Banque Sofinco sur l'échelle Standard et Poor's, soit "A" pour son programme d'émission à moyen terme et "A-1" pour son programme d'émission à moins d'un an

Enfin, le Conseil d'Administration a décidé de procéder à une double opération qui portera le capital de la Banque Sofinco à 740 millions de francs, partie par apport en espèces, partie par incorporation de réserve.





me billionate Brisis, vice-prési-nt de la Benge, les faits mon-de per de générate ont 112 billion et les ancien pays afri-naire monte personnel la muse pare des agregomes chie, »

cons la tutelle de leurs

the at the corresponder, Rude at the plain answer of Abidjan, weather the plain assets of Abidjan, weather the plain and the plain are the helicular assets. Findustrie the distribution assets and provened at the plain and the plain of the sing mode, o'll faish antani the Service of the distance improver s. moyelment memore a segac pour reprincate 60 % des

Breite B que dire

on enter le tion et la

de la distribution des che. Le des la district des cirde parce la pine grand nds de teolicusts begings des generales, la der retaining des Bears levende d'inventions Fi Camerana Canacha THE DESIGNATION ON MY des mes quarte deport M des delles main à l'appei du bes-

f delministr.

To refuse: maidération : de Leurees wite Passass 12 25 15 side at use C. loven sees -You God to Call M Man? Pour in Go a payerant B senge dans Miles delle

L gut 🖖 📑 1 80 days

MEAN MICHEL S. VE



20 Le Monde e Mercredi 23 mars 1994

(Publicité)

# CHALEUR FIOUL: UNE ENERGIE OUI RASSEMBLE LES ENERGIES

éunir tous les intervenants d'une filière, rassembler toutes Lles professions concernées, de l'amont à l'aval, du rassineur au grossiste et au négociant, du constructeur de matériel au revendeur et à l'installateur de chauffage... Il fallait toute l'énergie d'une énergie comme le fioul pour réussir ce pari-là. Aujourd'hui, au terme d'une opération originale, les "100 Carrefours Ecoles/Entreprises" organisée par l'Union Française des Industries Pétrolières et l'Association Chauffage Fioul, la filière fioul donne une nouvelle preuve de son dynamisme et de sa volonté de se projeter dans l'avenir. Merci à tous nos partenaires pour leur contribution au plein succès de cette opération : l'Education Nationale et tous les professionnels du secteur qui se sont impliqués.

En poursuivant, depuis trois ans, une politique active de partenariat avec l'enseignement professionnel, en organisant ces rencontres entre les hommes des métiers du chauffage et les élèves des lycées professionnels, en encourageant les entreprises à proposer des stages et à parrainer des jeunes, l'énergie fioul se mobilise pour faire bouger les choses... les esprits... et l'emploi!

DU 14 AU 22 MARS 1994
100 CARREFOURS
1000 STAGES
PARTICIPANTS
PARI TENU!



CHALEUR FIOUL

SAVOIR ÉVOLUER, C'EST UN VRAI CAPITAL

essionnelle

rele - SVIQue

Seal Land Book

Minim on 1903

-- ---- 6. : 900 Bux -- :e a <u>:</u> J£1.0€ E\*\*: 285 \_-s :J::es 900% ST65 = 8 65 2: : (55 18 CE 16 Terle" - 537.36

nour term . 301 2008/67 3 23L2\*6 .(5 · <sup>2</sup>.1 e e er € 5 15 <sup>43</sup> J. C. 351 RICHAFE

> reve: ncists pier. gré '65

5- e-:

प्रत क्रीर्थ iaysage त्यव वृक्ष

The second

5. 42F naux. WIF

Dès le lendemain de la consultation avec les partenaires sociaux

# Le décret « complémentaire » sur le contrat d'insertion professionnelle a été publié

Au terme de la « consultation retenue par le premier ministre qui se refusait à reculer, surtout complémentaire » sur le contrat d'insertion professionnelle (CIP), lundi 21 mars, le dossier est formellement refermé, sans vainqueur ni vaincu. Michel Giraud, ministre du travail, a fait aussitôt publier, au Journal officiel du mardi 22 mars, son nouveau décret. Les syndicats maintiennent leur opposition, même si la CFTC et la CFE-CGC se sont montrées plus conciliantes. Le CNPF avoue sa perplexité. Dans les faits, le CIP est sûrement mort-né.

Improprement désignée comme une « consultation complémen-taire», la série de rendez-vous du lundi 21 mars entre Michel Giraud, ministre du travail, et les partenaires sociaux, n'a fait qu'entériner l'issue à laquelle les déclarations de ces derniers jours préparaient. Rien ou presque n'a évolué dans les positions respectives des défenseurs du projet et des adver-saires du «SMIC-jeunes», sauf dans l'attitude de la CFTC et de la CFE-CGC, qui se refusaient à une utilisation politique de la grogne

Pour le ministre du travail, le jeu était clair. Le décret complémentaire qu'il présentait aux orga-nisations syndicales et patronales modifiair partiellement le contenu du contrat d'insertion professionnelle (CIP), mais il savait aussi qu'il n'avait pas convaincu, le coup porté au symbole du SMIC demeurant. Décidé à ne plus rien changer, comme il l'avait répété, il ne pouvait qu'écouter et se montrer ferme, confirmant l'option

entre les deux tours des élections cantonales. Tel quel, et sans plus tarder, le nouveau texte a donc été publié au Journal officiel, mardi

Portés par l'ampleur des réac-tions et la succession des manitions et la succession des mani-festations, les syndicats ne pou-vaient que redire leur opposition. Finalement invitée rue de Gre-nelle, la CGT a réclamé l'abroga-tion, tout comme Force ouvrière par la voix de Marc Blondel, long-temps hésitant à l'idée de se ren-dre à l'invitation de M. Giraud. « Les derniers ajustements n'ont pas modifié le désaccord de fond et le fait qu'il reste dans ces textes des traces de SMIC-jeunes, ce que nous ne pouvons pas accepter», expline pouvons pas accepter», expli-quait logiquement Jean-René Massecrétaire national de la

> CIP « тогt-пе́ »

Dans ce qui ressemble à une fin de partie, après des semaines de polémique et de tensions, faut-il voir un vainqueur et des vaincus? En réalité, les choses ne sont pas aussi simples, et chaque camp peut se prévaloir d'avoir mis l'autre en échec. Formellement, le gouverne-ment peut proclamer qu'il n'a pas abandonné le CIP. Tout aussi formellement, les syndicats peuvent affirmer qu'ils l'out transformé en coquille vide, MM. Blondel et Masson promettant que leurs troupes s'opposeront, dans les entreprises, à sa mise en œuvre.

Cette double lecture est rendue possible par l'attitude du CNPF, pour le moins réservé, et qui, à la sortie du ministère du travail, s'est

les pistes doivent être explorées » pour réduire le chômage des jeunes, a déclaré Jean Domange. président de la commission sociale, qui a relevé que « les propositions qui nous ont été présen tées par le ministre révèlent un certain nombre de complexités». Et d'ajouter, perfide : « Le CNPF considère que la priorité est à donner aux contrats d'adaptation. d'orientation, de qualification et d'apprentissage, existants, qui ont été élaborés par les partenaires

A l'origine, dans la loi quin-quennale, le CIP était appelé à remplacer les contrats d'orientation et les contrats d'adaptation, deux dispositifs qui s'inscrivent dans la filière de formation en alternance mise en place par l'accord de novembre 1983, et dont le gouvernement Balladur contestait l'efficacité, en partie due à l'existence de «l'exo-jeunes». Désormais, l'une et l'autre formules sont maintenues, en concurrence avec le CIP qui se trouve ainsi privé d'une bonne partie de ses avantages, alors que «l'exo-jeunes» a pris fin au le janvier.

Dès lors, avec le soutien impli-cite du patronat, FO et la CFDT sont fondées à croire que le CIP est « mort-né ». Mais la porte de sortie trouvée par M. Girand les empêche de crier victoire. D'autant que, trop subtile, l'annonce de cette solution ne viendra pas freiner l'ardeur des jeunes qui continuent de manifester et se promettent de le faire encore nationalement le 25 mars.

Alors que de violents incidents se sont produits à Nantes et à Lyon

## Les lycéens prennent le relais de la contestation contre le « SMIC-jeunes »

tée par Michel Giraud, ministre du travail, aux organisations syndi-cales (voir ci-dessus), n'a pas, loin s'en fant, apaisé la protestation des lycéens contre le «SMIC-jeunes». Des lundi 21 mars au matin, spontanément, des milliers de jeunes se sont retrouvés dans les rues de diverses villes de France, à l'occasion de défilés informels reprenant les mêmes mots d'ordre en y aioutant, dans certains cas, une protestation contre les « violences policières » et les condamnations rapides de jeunes interpellés lors des précédentes manifestations.

Ils étaient ainsi près de quatre

l'exercice 1993.

chiffre d'affaires à l'international.

soit une hausse de 18,2 %.

1994 environ 24 mois d'activité.

favorablement du niveau d'activité pour 1994.

\_\_\_ AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

**E Degremont** 

Progression des résultats

et de l'activité en 1993

Le Conseil d'Administration de Degrémont SA, fillale du groupe

Lyonnaise des Eaux-Dumez, s'est réuni le 16 mars 1994 sous

la présidence d'Olivier Kreiss et a arrêté les comptes de

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, leader mondial du traite-

ment de l'eau, s'est élevé à 4,1 milliards de francs contre 3,6 milliards de francs au 31 décembre 1992, en augmen-

tation de 12,7 %. Cette hausse provient essentiellement des

performances de l'activité principale de Degrémont : la construction

de stations de traitement d'eau. Le Groupe a réalisé 63 % de son

Le résultat net consolidé, part du Groupe, ressort à

121,7 millions de francs contre 103 millions de francs en 1992,

Les prises de commandes d'équipements du Groupe, activités de

services non comptées, ont totalisé 3,7 milliards de francs en

1993 (soit +12 % par rapport à l'exercice 1992), augurant

Le chiffre d'affaires de Degrémont SA s'est élevé en 1993 à

1,9 milliard de francs et le résultat net à 91,3 millions de francs.

Son carnet de commandes d'aquipements représente au 1er janvier

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée

Générale des actionnaires, convoquée le 17 mai 1994, la distribution

d'un dividende net de 6,50 francs par action auquel s'ajoute un

avoir fiscal de 3,25 francs, à comparer respectivement à

5,50 francs et 2,75 francs par action l'année précédente.

La nouvelle version du contrat mille à Nancy (Meurthe-et-Mod'insertion professionnelle, présen- selle) qui, dans le calme, ont défilé après avoir occupé la gare, comme mille cinq cents lycéens à Toulouse (Haute-Garonne). Plusieurs milliers de jeunes se sont retrouvés aussi dans les rues de Cherbourg (Manche), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Montpellier (Hérault) et Nîmes (Gard). Avec le renfort de lycéens de Béziers, de Sète et de Lunel, ils ont bloqué l'autoroute aux péages. Ces rassemblements-là se sont déroulés dans le calme. Tel n'a pas été le cas à Lyon où, une première fois dans la matinée, puis dans l'après-midi, près de six mille lycéens, des éta-blissements du centre-ville, mais

aussi de la banlieue ou de communes plus éloignées, comme Tarare ou Roanne (Loire), ont déambulé dans les rues selon des itinéraires improvisés. Malgré la protection policière, les lycéens n'ont pu éviter les débordements provoqués par des «casseurs», que les manifestants dénonçaient euxlents affrontements se sont produits dans la soirée, dans les artères piétonnes du centre. notamment rue Victor-Hugo, où des dizaines de vitrines étaient cassées et des magasins pillés. Ouarante personnes ont été interpellées. Une assemblée générale réunissant en début de soirée des délégués lycéens et quelques étu-diants a décidé de poursuivre le mouvement dès jeudi, mais de manière plus organisée. A la suite de ces incidents, Michel Noir, maire (non-inscrit) de Lyon a appelé etous les lycéens à une salutaire prise de conscience pour que cesse une situation qu'à l'évidence ils ne contrôlent plus».

A Nantes (Loire-Atlantique), les affrontements qui ont opposé, lundi dans la soirée, un groupe de deux cents manifestants aux forces de police ont fait vingt blessés dans les rangs des CRS, dont au moins un sérieusement atteint à la face. A l'appel des syndicats CGT, CFDT, FSU, FEN et UNEF-ID, quatre mille personnes s'étaient automatique en début d'appèr mildi retrouvées en début d'après-midi pour protester contre le CIP, mais surtout contre les « provocations et la brutalité d'intervention des CRS» à l'issue du rassemblement du 17 mars. Les manifestants entendaient aussi dénoncer «la répression» et le recours à des procédures judiciaires d'exception », après la condamnation, samedi 19 mars, en procédure de comparu-tion immédiate, de dix personnes à des peines allant jusqu'à six mois de prison ferme. Par ailleurs, huit cents étudiants en lettres de l'université ont appelé à une grève « générale et illimitée ».

Après avoir constaté que la discussion sur le CIP est au *spoint* mort », le bureau national de l'UNEF-ID a décidé de maintenir son mot d'ordre « de mobilisation et d'agitation maximale dans toute la France». Mais il l'a assorti d'une « mise en garde contre toute provocation, d'où qu'elle vienne, » Avant le rassemblement national de la coordination des IUT, vendredi 25 mars, de nouvelles manifestations devaient se dérouler dans la journée de mardi.

La conférence sur le développement des télécommunications

# Le projet «planétaire» d'Al Gore

**BUENOS-AIRES** 

de notre correspondante

que le vice-président des Etats-Unis, Albert Gore, a demandé le 21 mars à tous les gouvernements de construire « un réseau de communication mondial » afin de garantir la démocratie, la liberté et le développement économique de toute la planète. Al Gore, qui a effectué une visite officielle éclair de dix-huit heures à Buenos-Aires (Argentine), était le principal orateur de la journée d'ouvernire de la première Conférence mondiale sur le développement des télécommunications, organisée jusqu'au 25 mars par l'Union internationale des télécommunications (UIT). Défendant son initiative, chère à

C'est avec passion et lyrisme

l'administration Clinton, des Carlos Menem a inaugurée en « autoroutes électroniques de l'in- compagnie de M. Gore, et les formation», M. Gore a réaffirmé entretiens personnels que le viceque les nouvelles technologies digitales et satellitaires permettront de « partager l'information, d'améliorer l'environnement et la médecine et de supprimer les barrières entre les nations riches et pauvres».

Le numéro deux de la Maison Blanche a évoque les prédictions fait l'éloge de « la modernisation visionnaires sur le rôle de l'électricité d'écrivains comme Nathaniel Hawthome et Jules Verne et a souligné qu'aujourd'hui «un réseau d'informations planètaire permettra de relier les villes les plus développées aux villages les plus reculés et qu'ainsi personne ne sera exclu du développement économique ». La tenue de cette conférence à Buenos-Aires, que le président

président américain a euS avec le président argentin, symbolisent aussi le rapprochement inconditionnel de Buenos- Aires et de Washington, depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration péroniste en 1989. M. Gore a d'ailleurs de l'économie argentine », tandis que le président argentin soulignait que cette conférence était « l'occasion pour l'Argentine de montrer au monde les succès obtenus dans la difficile tache de transformation de l'Etat et en particulier, pour privatiser et dérèguler les secteurs des communications».

**CHRISTINE LEGRAND** 

Les priorités du nouveau président de la FCC

# Un plaidoyer américain pour l'ouverture des marchés

Pour son premier déplacement à l'étranger en tant que président de la Federal Communications Commission (FCC, organe de régulation américain), l'avocat Reed Hundt, proche conseiller d'Al Gore, est venu récemment à Paris plaider l'ouverture des marchés des télécommunications.

« Nos deux priorités sont de stimuler la croissance économique et de faciliter l'accès aux différents services de communications. Notre philosophie est que les réseaux doivent être ouverts à tous les utilisateurs s, explique Reed Hundt, avant d'appliquer ces principes aux trois dossiers principaux de sa commission : le contrôle des prix du câble, les services mobiles de communication personnelle et la télévision haute définition.

«Il est difficile de concilier protection du consommateur et promotion des investissements pour le futur», admet M. Hundt. Mais il n'entend pas abandonner la première, qui justifie pleinement la baisse de 7 % des prix du câble imposée par la FCC récemment, à une industrie du câble qui pratiquait « des prix de monopole irraisonnables ». Même si cela a provo-qué une tempète à Washington ainsi que la rupture des accords entre Bell et TCI jusque là présentés comme la «fondation» des futures autoroutes de l'information chères à Al Gore.

Servir le consommateur, c'est aussi, pour Reed Hundt, promouvoir la concurrence des réseaux, par exemple en vendant aux enchères les fréquences nécessaires aux futurs «services de communication personnels» (PCS). «Sur chaque marché local, nous attribuerons des blocs de fréquences, et veillerons à la concurrence, comme pour le téléphone cellulaire», explique-t-il. La FCC attend de 5 à 10 milliards de dollars de recettes de ces enchères, « la plus grande vente publique de notre histoire», sou-ligne Reed Hundt, qui ne sait pas encore en revanche si elle sera ouverte aux étrangers. La FCC examinera cette question en tenant compte de «l'intérêt du public» et aussi de la réciprocité offerte. Cette ouverture des marchés est nécessaire, y compris pour « favoriser le développement », puisque, selon Reed Hundt, «la moitié des hommes n'ont jamais passé un coup de téléphone. On considère maintenant que c'est une cause, et

d'ailleurs prêt à vendre des réseaux mobiles clés en main...

Reed Hundt souligne l'importance des mesures que les parlementaires américains sont en train d'édicter pour connecter en réseau toutes les salles de classe et les bibliothèques américaines. «La moitié des classes ont un micro-ordinateur, 22 % seulement le téléphone, et 4 % un modem », note Reed Hundt. Même s'il admet que les entreprises seront les premières concernées par les «autoroutes de l'information », il insiste sur l'intérêt de «fixer des buts sociaux dès le départ », de «changer l'éducation», de promouvoir une « alphabétisation électronique dès le plus jeune age». Nous aurons ainsi «le meilleur des deux mondes», entreprises efficaces et individus formés à égalité. Les entreprises vont-elles réaliser ces réseaux, si la FCC leur tient la bride trop courte sur les tarifs? « Bell et TCI avaient promis avant leur rupture de connecter toutes les classes de leurs zones. Ce sont des entreprises responsables, et je n'imagine pas qu'elles renient leur promesse... v

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

Huit cent quarante satellites en orbite basse

pas seulement une conséquence, du

## Les grands travaux de Microsoft et McCaw

Ils sont jeunes (trente-huit et quarante-quatre ans), riches, Américains et entreprenants. Bill Gates, patron de Microsoft, la première entreprise mondiale de logiciel, et Craig McCaw, qui dirige toujours McCaw Cellulars communication, l'entreprise de téléphone cellulaire qu'il a vendue récemment à ATT (le Monde du 9 novembre), ont annoncé leur intention d'ouvrir, à partir de l'an 2001, un réseau mondial de communication constitué de huit cent quarante satellites en orbite basse. Teledesic Corporation, société qu'ils ont fondée dans ce but et dont ils détiennent chacun 30 %, compte investir 9 milliards 30 %, compte investir 9 milliards de dollars dans ce projet (soit 53 milliards de francs). Le réseau, accessible de quasiment n'importe quel point du monde, doit véhiculer à grande vitesse des voix (le téléphone), des données, des images, bret la plupart des services dits «multimédias» comme la vidéo-conférence, l'imagerie médicale on le télédiagnostic, etc. Teledesic ne compte pas exploiter directement son réseau auprès des usagers, mais le vendre comme usagers, mais le vendre comme support à d'autres opérateurs,

L'avantage des satellites en orbite basse (700 kilomètres au lieu de 36 000 kilomètres pour les satellites traditionnels de télécommunications) est de pouvoir se «bran-cher» sur le réseau avec de petits terminaux sans fil, comme les télé-phones cellulaires portables ou les «assistants numériques» du type du Newton de la firme Apple. Mais le nombre de satellites à lancer pour obtenir une bonne couverture est important (voir encadré). Et il faut penser à leur remplacement, puisqu'ils retombent rapidement sur terre. Le projet Teledesic n'est pas le premier à rêver d'enserrer la planète dans un filet invisible de satellites - un concept inspiré des réseaux militaires déjà en place pour la navigation et la localisa-tion. Deux autres projets civils au moins sont en cours. Le plus avancé, indium, piloté par Moto-rola, compte placer soixante-six satellites en orbite. Les cinq pre-

nationaux ou locaux.

miers nécessaires aux expérimenta-tions sont prévus pour 1996. Le projet Globalstar, auquel s'intéresse la société française Alcatel Espace, prévoit quarante-huit satellites couvrant les latitudes inférieures à 75 degrés, pour un coût inférieur à 2 miliards de dollars.

Le projet Télédesic est « porté » par deux personnalités médiatiques. Rien ne prouve encore qu'il verra le jour, mais il s'inscrit dans un courant en vogue, celui des «auto-routes électroniques», concept cher au vice-président Al Gore, qui en a fait un débat politique à l'intérieur des Etats-Unis.

Ces autoroutes de l'information, irriguant l'Amérique profonde jus-que dans ses salles de classe, doivent contribuer à mieux former une main-d'œuvre désormais confrontée à «l'économie mondiali-sée» (titre de l'ouvrage de Robert Reich, un des principaux conseil-

ton). Comme la «nouvelle frontière» du président Kennedy, le concept se décline aujourd'hui vers l'étranger, avec une vision quasi-messianique de la communication comme remède au sous-développe-ment. Et les «autoroutes électroniques» sans fil que proposent Bill Gates et Craig Mac Caw peuvent s'apparenter à une sorte de «travaux pratiques», en tout cas servir de support à cette vision du village global. Pourtant, de l'aveu même de Bili Gates, la révolution du multimédia touchera d'abord les entreprises, les seules qui ont un besoin immédiat (et solvable) de commu-nications interactives complexes. Entre le discours généreux sur la société d'information et la réalité de nouveaux marchés lucratifs, on peut simplement être assuré que les Etats-Unis déploieront toute la palette des offres.

#### Petits lanceurs : un marché à conquérir

l'ambitieux projet de Bill Gates, PDG de Microsoft, et de Craig McGaw, Pdg de McCaw Cellular Communications, n'existe pour le moment que sur le papier, il relance le débat sur la nécessité de disposer, pour l'Europe, de petits lanceurs bon marché capables de répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle. Certes, personne ne doute du maintlen d'un marché des gros satellites géostationnaires pour lesqueis Ariane 4 et, demain, Ariane 5, sont bien dimensionnés et fort compétitifs.

Mais une autre demande se fait jour, que l'Europe ne satisfait pas, pour de petits satellites civils ou militaires de 500

Huit cent quarante petits à 1000 kilos, lancés pour un satellites à lancer l Bien que coût unitaire de moins de 20 millions de dollars pour les plus gros. Tous les acteurs du spatial prospectent dans cette direction. En France, le CNES estime qu'il n'aura pas, avant 1996, la capacité financière pour engager le développement d'un tel lanceur (1,4 à 1,7 milliard de francs) qui ne serait pas disponible avant la fin du

> Dans cette attente, les industriels envisagent d'autres solutions, allant même jusqu'à l'utifisation de lanceurs et de missiles russes ou ukrainiens, pour tenter de prendre part à ces constellations de satellites qui ont pour nom iridium, Glo-balsat, Odyssey ou P 21.

Victime de la hausse

des taux américains

Accès de faiblesse de la Bourse de Hongkong

En dépit d'une reprise de près de 4 % mardi 22 mars, la Bourse

grande fragilité. Lundi 21 mars,

l'indice Hang Seng des valeurs vedettes avait perdu 5,09 % avant

de se reprendre mardi pour des

raisons essentiellement techni-

ques. Il se retrouve quasiment à

son plus has niveau denuis six

mois à la suite de ventes massives

effectuées par des investisseurs

institutionnels étrangers. La

Bourse de Hongkong a connu lundi la septième plus forte baisse

de son histoire, juste derrière celle

observée lors du krach boursier

Les investisseurs craignent un

départ des capitaux étrangers vers les Etats-Unis en cas de hausse

des taux d'intérêt américains.

Depuis son record historique de 12 201,09 points atteint le 4 jan-

vier, la Bourse de Hongkong a perdu 3 196 points, soit 26 %. En

toile de fond, les investisseurs

s'inquiètent des incertitudes pla-

nant sur le renouvellement de la

clause de la nation la plus favori-sée (MFN) par les Etats-Unis à la

d'octobre 1987.

# Le plan d'assainissement du Comptoir des entrepreneurs est bouclé

Le long et douloureux sauvetage du Comptoir des entrepreneurs (CDE) arrive à son terme. Rien n'aura été facile depuis la suspension de cotation et la défaillance, il y a un peu plus d'un an, de cette institution financière spécialisée dans le financement de l'immobi-

Une recapitalisation d'urgence de I milliard de francs et un soutien de place de plus de 6 milliards en mars 1993 ont tout juste permis d'assurer la survie de l'éta-blissement. En dépit de la cession pour plus de 3 milliards de francs de créances lors des douze derniers mois et de l'émission avec la garantie de l'Etat de 5,5 milliards de francs d'obligations, le CDE aurait dû procéder à une nouvelle augmentation de capital de 3 à milliards de francs pour faire face à ses risques immobiliers. Les principaux actionnaires du Comptoir, à commencer par les AGF et le Crédit foncier, s'y sont refusés

Un montage financier d'une très obligations à taux fixe et pour l'au-

D'habitude, les groupes en

passe d'être privatisés ont ten-

dance à annoncer des profits en recul. L'UAP, qui devrait passer du public au privé, entre la mi-

avrîl et la mi-mai, a dérogé à

cette règle en annonçant pour 1993 une progression de 31,8 % de son résultat net part du groupe à 1,42 milliard de francs. Mais

au-delà des apparences la perfor

mance de l'an dernier du premier

assureur français est plutôt déce-

vante. Les profits sont inférieurs

aux prévisions annoncées par

Jean Peyrelevade, l'ancien prési-

dent, qui tablait, en septembre

1993, sur un résultat comoris

entre 1,5 milliard de francs et

L'UAP continue à porter comme un fardeau sa filiale la

banque Worms, qui a perdu l'an dernier 1,2 milliard de francs

alors qu'elle devait revenir à

l'équilibre. En tout, la charge

directe et indirecte des activités bancaires se monte à 3,2 milliards

de francs. Autre difficulté persis-

tante, l'assurance-dommages en

France, dont la perte d'exploita-tion de 1,3 milliard de francs est

comparable à celle de 1992. Même la contribution au résultat

de l'assurance-vie, dont la collecte

a faiblement progressé de 4,3 %, est en recul de 1,5 milliard de francs, à 791 millions.

Pour afficher, en dépit de ses

problèmes en France, un résultat en progression, l'UAP a pu à la fois bénéficier de la bonne tenue

des marchés financiers l'an der-

nier, pour réaliser davantage de

plus-values et du doublement des

Malgré une progression des bénéfices de 31,8 %

Zones d'ombre sur les résultats de l'UAP

grande complexité - dit de « defea- tre moitié en obligations à taux sance » - a donc été mis en place avec le soutien de l'Etat et doit être présenté mercredi 23 mars aux investisseurs. Il consiste à sortir du bilan du Comptoir 9 milliards de francs de créances et d'actifs à risques pour les placer dans une société foncière baptisée Atlas Capital Limited, domiciliée dans un paradis fiscal. Le principe de la « defeasance », qui consiste à transférer sur une société créée à cette fin des actifs, semble aujourd'hui particulièrement en vogue pour le sauvetage des groupes publics ou proches de l'Etat, puis-

aux iles Caimans, va émettre des obligations pour 9 milliards de francs, ce qui va permettre de sortir les créances du bilan du Comotoir à leur valeur comptable et rendre l'opération neutre fiscalement. L'émission d'Atlas pour moitié en

Il est difficile, à partir de ces

trois de l'assurance allemande,

Colonia. Selon des données pro forma, le chiffre d'affaires après

intégration des filiales internatio-

de son usine en Espagne. - La multinationale américaine Gillette

a annoncé, vendredi 18 mars, la

fermeture de son usine espagnole

d'Alcala-de-Guadaira, qui emploie

250 personnes. Cette mesure s'ins-

crit dans un « plan de réorganisa-tion » de la multinationale qui pré-

voit la «concentration des activités

de production de lames de rasoir et

de rasoirs dans les centres d'Isle-

worth (Grande-Bretagne) et de Ber-

lin », précise un communiqué.

Celui ci ne fournit pas de détail sur

les modalités de suppression d'em-

plois. Les syndicats se sont élevés

contre cette décision, en affirmant

que le groupe « manque d'argu-

ments » pour fermer cette unité

que d'expansion.

qu'il sera également utilisé pour renflouer dans les prochains jours le Crédit Iyonnais. Atlas Capital Limited, installée

variables sera d'une durée de cinq ans et bénéficiera de la garantie d'une compagnie d'assurances américaine, MBIA, spécialisée dans le « rehaussement de crédit ». Les risques associés à l'opération

seront supportés par les cinq principaux actionnaires français du CDE, à savoir les AGF, le Crédit foncier de France, l'UAP, la Caisse des dépôts et consignations et le GAN, en proportion de leur présence au capital de l'établissement. L'Etat garantit les pertes sur le portefeuille immobilier au-delà de 4 milliards de francs et apportera des compensations financières aux AGF et au Crédit foncier de France. Après la réunion cette semaine d'un conseil d'administration du Comptoir et la mise en place de l'opération de « defeasance», la cotation des actions CDE, suspendue depuis le 8 février 1993, pourrait reprendre.

#### CHIFFRES ET MOUVEMENTS

#### ACCORDS

XEROX va confier son informatique interne à EDS. - Xerox, de 1 milliard de francs de béné-fices contre moins de 500 millions en 1992. premier fabricant américain de matériel de photocopie, a passé des accords préliminaires avec le groupe de services informatiques EDS, également américain, pour lui confier la gestion de son informaticomptes, d'extrapoler la rentabi-lité future de l'UAP, dans la mesure où ils n'incluent pas la que interne, a indiqué lundi 21 mars un communiqué de Xerox reprise à la fin de l'an dernier des reçu à Paris. Ces accords prélimi-naires devraient déboucher d'ici six activités internationales de Vic-toire et, notamment, du numéro mois sur un contrat de facilities management d'une durée et d'un montant indéterminés, a précisé un porte-parole de Rank Xerox SA, nales de Victoire passerait de 141,5 milliards à 162,7 milliards filiale française de Xerox. L'informatique interne du groupe bureauet le résultat net serait « un peu supérieur ». Enfin, l'UAP confirme l'étude, en parallèle avec sa privatique, dont le siège est installé dans le Connecticut, emploie quelque 2 400 personnes dans le monde sur tisation, d'une augmentation de un effectif total de 99 000 percapital afin de reprendre sa politisonnes, a précisé ce porte-parole.

COURTAULDS TEXTILES: petite baisse du bénéfice en 1993, à 38,8 millions de livres. - Le groupe britannique Cour-taulds Textiles, qui vient de racheter Weil, le numéro deux du collant en France, a vu son bénéfice imposable baisser très légèrement en 1993, à 38,8 millions de livres (333,2 millions de francs) contre 39,1 millions un an plus tôt. Les résultats ont été fortement affectés par les difficultés du marché en France, en Allemagne et en Espagne. Le chiffre d'affaires s'est accru de 4 %, à 923,1 millions de livres (7,9 milliards de francs), contre 889,6 millions de livres en qui, selon eux, a enregistré en 1993 1992. L'exercice a notamment été performances des filiales étran-performances des filiales étran-gères, qui dégagent en 1993 plus pesetas (28,7 millions de francs). Georges Rech, obligeant le groupe de couronnes contre - 308 millions

Optimisez potre fiscalité : dans

le cadre d'un PEA conservé 5 ans.

plus-values et revenus sont exoné-

rés d'impôt. Hors PEA, Ecureuil

Investissements bénéficie du "plein seuil" de cessions et de l'abatte-

ment annuel global sur revenus

mobiliers. Consultez nos conseillers

pour gérer au mieux ces avantages.

PERFORMANCES AU 31.12.1993

à effectuer des réductions de coûts et à regrouper une partie des activités à Angers. Les activités françaises de dentelle ont, en revanche, plutôt bien résisté.

ARJO WIGGINS APPLETON: bénéfice net 1993 de 60,9 millions de livres. - Le papetier franco-britannique Arjo Wiggins Apple-ton (AWA) a dégagé un bénéfice net consolidé part du groupe de 60,9 millions de livres (523 millions de francs) en 1993 contre 93,8 millions en 1992, en baisse de 35 %. Ce résultat prend en compte des dépenses exceptionnelles de restructuration (13,7 millions de livres), des provisions pour pertes de sociétés mises en équivalence (14,1 millions) à la suite de pertes de change dues à la dévaluation de l'escudo, ainsi que des frais finan-ciers de 34,5 millions (+ 19 %) et une augmentation de la charge d'impôts de 43 % à 49 %. Selon AWA, cette « performance honorable» s'explique par la spécialisation

valeur ajoutée. MoDo (papier) : pertes limitées à 449 millions de couronnes. -Le groupe papetier suédois Mo Domsjoe AB (MoDo) a annoncé recemment une nette diminution de ses peries avant impôts et après éléments financiers en 1993, à -449 millions de couronnes (327 millions de francs), contre -1,51 milliard de couronnes en 1992. Le chiffre d'affaires a progressé de 8 %, à 17 milliards de couronnes (12,4 milliards de francs), alors que les effectifs ont été réduits de 12 266 personnes en 1992 à 11 414 fin 1993. Les activités du groupe en France ont été plus lourdement déficitaires l'an dernier qu'en 1992, avec un résul-tat d'exploitation de - 522 millions

#### en 1992. RACHAT

SCA (papier) reprend le groupe français Otor. - Le groupe suédois SCA a annoncé, vendredi 18 mars, avoir conclu un accord préliminair pour le rachat, pour 1,77 milliard de francs, de 89,8 % des titres de la société française Otor Holding SA spécialisée dans la production de cartons de transport. Deuxième entreprise française du secteur, Otor détient environ 12 % du mar ché français et 4 % du marché bri-tannique. Selon SCA, cette acquisition lui permet de porter à 11 % sa part du marché européen des car-tons de transport et à 16 % sa part sur le marché français. Otor, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de francs en 1993 avec 2 300 employés, produit environ 360 000 tonnes de cartons par an dans six usines en France et deux en Grande-Bretagne.

#### TRANSFERT

NEC s'apprête à délocaliser la production à Hongkong, - Le groupe japonais NEC Corp. prévoit de déménager dès cette année, à Hongkong, certaines taches concer nant la conception des ordinateurs et leur développement, écrit mercredi 16 mars le Nihon Keizai Shimbun. NEC Technologies Hongkong Ltd. va entamer la production de certains composants, ajoute le quotidien, précisant que cette délocalisation fait partie du plan d'économies de l'entreprise.

#### PARIS, 22 mars 1 Regain

Après deux séances de balase van-dradi et lundi, la Bourse de Paris se repreneit mardi en début d'après-midi dans le sillaga du marché obtgataire en hausse après un repli initial. En hausse de 0,37 % à l'ouvertura, l'indice CAC 40 affichait vers 14 heures un gain de 0,53 % à 2 214,57 points.

Le marché était plus actif que la veille, le montant des échanges sur le marché à ràglement mensuel atteignant 1,2 mil-liard de francs. Cependant, les miliaux financiers attendent les résultats de la réunion de l'Open Market ce mardi, en espérant qu'à cette occasion la Réserve fédérale ne remontera pas le taux inter-bancaire d'un quart de point à 3,50 %. de Hongkong fait preuve d'une

Aux Etats-Unis, où les responsables économiques de la Maison Blanche continuent à déclarer qu'il n'y a pes de

ignes sérieux d'accélération de l'inflation, les taux des bons du Trésor à 30 ans ont atteint 6,94 % lundi soir con-30 ans ont atteint 6,94 % lunds soir con-tre 6,90 % vingt-quatre heures plus tôt. En France, le sentiment d'une reprise économique su second semestra et sur-tout en 1995 commence à faire son chemin. En effet, le direction de la právi-sion du ministère de l'économia table aur une « accélération très progressive de la croissance, dont les effets seraient considéra en second semestra de 1994 et surtout en 1995 ». Ces frémissements er surtout en 1995 ». Ces frémissements permettent au marché des actions de résister à la dégradation des marchés obligateires, estiment les opérateurs. Du côté des hausses figuralent Esso, après le présentation de ses résultats, UIS et Matra-Hachette.

Cours de 21 mars

58 5/8 45 1/8 68

#### NEW-YORK, 21 mars, - Sous l'emprise des taux

| Well Street était en balase kandi 21 mars.                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| les investisseurs étent troublés per une                                                      |
| remontée des taux d'intérêt à long terme à la<br>veille de la réunion du comité de l'Open     |
| Market de la Réserve tédérale (Fed). L'indice<br>Dow Jones des velaurs vedettes a terminé à   |
| 3 864,85, en baisse de 30,80 points<br>(- 0,79 %). Quelque 249 millions de titres             |
| ont 416 échangés. Les valeurs en hausse ont<br>416 netterment moins nombreuses que les        |
| titres en baisse : 614 contre 1 558, alors                                                    |
| que 598 actions sont restées inchangées.<br>Pour les analystes, cette tendance n's rien       |
| d'étoment, en dépit des achets programmés<br>opérés, en fin de séance vendredi. Des prisss    |
| de bénéfices ou lendemain de l'expiration de<br>plusieurs options liées aux indices boursiers |
| (journée des trois sorcières) sont en effet<br>fréquentes.                                    |
|                                                                                               |

resserrament des taux d'intérêt à cour ne par la Fed, en dépit des efforts de ministration démocrate qui cominue de

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur les bons du Tréeor à trente ans, princi-pele référence, a progressé à 6,94 % contre 6,80 % vendredi soir.

# lorgen (J.P.) ....... Hillip Morris ...... rocser Gamble ...... ears Rosb. and Co.

VALEURS

#### LONDRES, 21 mars, ♣ Recui

Les valeurs ont accentué leurs pertes len fin de séance sous l'influence négative de Wall Street, lundi 21 mars au Stock Exchange. L'indice Footsie a clôturé en balese de 20,1 points (-0,6 %) à 3 198, alors qu'il ne cédait que 8,5 points en début d'après-midi. Les intervenants redoutent que la réunion du comisé directaur de la Réserve fédérale américaine, prévue mardi, ne débouche sur une hausse des taux d'imérêt américains, lis attendent également le publication mercredi des chiffres de l'inflation britannique. Dans ce contexte, le volume des transactions a Les valeurs ont accentué leurs pertes contexte, le volume des transactions a été plus modéré avec 504,8 millions de titres échangés contre 602,6 millions de vendredi précédent. Les banques ont fortement reculé, notamment HSBC Hol-dings et Standard Chartered après la

chute de 5,09 % de la Bourse de Hong-kong. L'équipementier Lucas Industries, qui a annoncé un quinuplement de son bénéfice imposable semestriel, s'est tout de même déprécié, car les analyses

| VALEUR\$                                                             | Cours da<br>18 mars                                                            | Coors do<br>22 trans                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alled Lycots IP STR Cachery Gleen GUS EX EX Rectors RTZ Shell Univer | 8,13<br>3,87<br>3,86<br>6,85<br>5,63<br>7,86<br>20,12<br>8,51<br>6,72<br>10,80 | 8, 12<br>3, 70<br>3, 81<br>4, 94<br>5, 58<br>7, 82<br>20, 15<br>6, 68<br>10, 67 |

#### TOKYO, 22 mars, **↓** Tassement

Anrès une neuse, lundi étant un lour férié, la Bourse de Tokyo est repertie à la baisse mardi 22 mars. L'indice Nikkei a perdu 215,92 points, soit 1,05 % per terminer la séence à 20 253,53 points. La séence a été peu animée avec un volume de transactions estimé à 360 milions de pièces contre 481 mil-llons vendredi. Les investisseurs sont restés sur la touche, peu désireux de s'engager avant la clôture des comptes annuels à la fin du mois. La dollar s'est échangé à 105,95 yens, en légère batses de 0,13 yen par rapport à la clôture de vendradi. En cours de séance,

duit intérieur brut (PES) du Jepon a connu une heusse de 0,1 % en 1993. Cette crolssence presque nulle représente le plus mauveis score depuis dix-neur ans. Cette piètre performance est largement

| Cours du<br>18 mars | Cours du<br>22 mers                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 590               | 1 570                                                                |
| 1700                | 1 670                                                                |
| 2 290               | 2 290                                                                |
| 1 760               | 1770                                                                 |
| 1 800               | 1770                                                                 |
| 696                 | 676                                                                  |
| 6 250               | 0013                                                                 |
| 2 060               | 2 040                                                                |
|                     | 18 mars<br>1 590<br>1 700<br>2 290<br>1 760<br>1 800<br>686<br>6 250 |

#### **CHANGES**

#### Dollar : 5,7575 F ↓

les gestionnaires apprensient que le pro

Mardi 22 mars, le deutschemark était ferme à 3,4127 francs sur le marché des changes parisien, contre 3,4070 francs la veille en fin de journée (cours indicatif Banque de France). Le dollar se repliait à 5,7575 francs, contre 7885 francs lundi soir (cours de

la Banque de France). FRANCFORT 21 mars 22 mars Dollar (en DM) ... 1,7829 1,6855 TOKYO 21 mars 22 mars Dollar (ex yeas). Clos

MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) Paris (22 mars) \_\_\_\_ 6 3/16 % - 6 5/16 % New-York (21 mars)...

105,95

\_ 3 5/16 %

# **BOURSES**

(SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 2 221,34 2 202,69 (SBF, base 1000 : 31-12-90) Indice SBF 120 1 543,25 1 5 1 543,25 1 529,70 ladice SBF 250 1 491,38 1 478,99

18 mars 21 mars 3 895,65 3 864,85 LONDRES (Indice « Financial Times ») 18 mars 21 mars 3 218,10 3 198 .... 2 541,90 2 527,50 FRANCFORT .. 2 155,61 2 131,28

**NEW-YORK (Indice Dow.lones** 

TOKYO 21 mars 22 mars Clos 20 253,53 Nikkel Dow Jones... Cles

#### MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                  | COURS COMPTANT                                                               |                                                                              | COURS TERME TROIS MOIS                                                       |                                                                              |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Demandé                                                                      | Offert                                                                       | Demandé                                                                      | Offert                                                                       |  |
| \$ E-U Yen (186) | 5,7678<br>5,4385<br>6,5743<br>3,4125<br>4,1266<br>3,4481<br>8,5622<br>4,1688 | 5,7680<br>5,4421<br>6,5784<br>3,4135<br>4,8294<br>3,4598<br>8,5667<br>4,1647 | 5,8962<br>5,4915<br>6,5715<br>3,4155<br>4,8472<br>3,4287<br>8,5848<br>4,1393 | 5,8032<br>5,4974<br>6,5792<br>3,4184<br>4,0421<br>3,4333<br>8,5941<br>4,1462 |  |
| TALLY D'I        | MTÉDÊT                                                                       | DEG EII                                                                      | DOMONN                                                                       | AIFO                                                                         |  |

#### I AUX D'INTERET DES EUROMONNAIES

|                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                                       |                                                                              | _                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | UN MOIS                                                                    |                                                                            | TROIS MOIS                                                       |                                                                       | SEX MOIS                                                                     |                                                                             |
| 1                                                                                       | Demande                                                                    | Offer                                                                      | Demandé                                                          | Offert                                                                | Demandé                                                                      | Offert                                                                      |
| Yea (106) Eco Destschemark Franc subse Live issiliance (1000) Live stating Pessia (100) | 3 5/8<br>2 7/16<br>6 5/16<br>5 13/16<br>4 1/8<br>8 1/4<br>5 3/16<br>8 1/16 | 3 3/4<br>2 9/16<br>6 7/16<br>5 15/16<br>4 1/4<br>8 1/2<br>5 5/16<br>8 5/16 | 3 7/8<br>2 5/16<br>6 1/4<br>5 11/16<br>4 1/16<br>8 1/4<br>5 3/16 | 4<br>2 7/16<br>6 3/8<br>5 13/16<br>4 3/16<br>8 1/2<br>5 5/16<br>8 1/4 | 4 1/8<br>2 5/16<br>6 1/16<br>5 9/16<br>3 15/16<br>8 1/4<br>5 3/16<br>7 15/16 | 4 1/4<br>2 7/16<br>6 3/16<br>5 11/16<br>4 1/16<br>8 1/2<br>5 5/16<br>8 3/16 |

Ces cours indicatifs, pratiqués sur le marché interbancaire des devises, nous sont communiqués en fin de matinée par la Salle des marchés de la BNP.

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### **ECUREUIL** VVESTISSEMENTS SICAV ACTIONS. FRANÇAISES - PEA

pour vos placements sur les

grandes valeurs de la cote

MISE EN PAIEMENT **DU DIVIDENDE DE L'EXERCICE 1993** Le Conseil d'adminis-

tration de la Sicav. réuni le 1er mars 1994 sous la présidence de Monsieur Lucien

social clos le 31 décembre 1993. Ils seront présentés à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le 6 avril 1994. Sous réserve de son accord, le dividende net de l'exercice a été fixé à 2,75 F par action.

· obligations françaises non indexées actions françaises titres de créances négociables 2,75 F

Il sera détaché le 8 avril et mis en paiement le 12 avril 1994 (réinvestissement sans frais jusqu'au 12 juillet 1994, une bonne opportunité pour votre PEA).

Le crédit d'impôt sera déterminé

Lavigne, a arrêté les comptes de l'exercice

(dividendes nets réinvestis) • sur | an : + 21,06 %

moins en actions françaises, et

le jour du détachement,

• sur 5 ans : + 60,95 % Valeur de l'action au 31.12.93 : 176.95 F

> **ORIENTATION DES PLACEMENTS** Ecureuil Investissements est investie en permanence à 60 % au

privilégie les grandes valeurs de la bourse de Paris.

Sicav gérée par Ecureuil Gestion - Filale dos Caleses d'Epargne et de Prévoyance et de la Calese des dépôts et consignations.

CAISSE D'EPARGNE

Mil ant

135.7

Her



Cours relevés à 13 h 30 Liquidation: 24 mars CAC 40: +0,44 % (2212,40) **BOURSE DE PARIS DU 22 MARS** Taux de report : 6,50 Cours précéd. ,% +-Règlement mensuel Densier Cécits 52,10 1131 335,90 68,40 495,10 308,30 97,28 346,20 186,10 0,25 22,75 1,23 Coers précéd. Derejer COUTS 147.28 EDF-SDF-3%.
85.23 B.N.P. [T.P]
86.28 C Lynomeis[T.P.]
96.39 C Lynomeis[T.P.]
96.40 Renault (T.P.]
97.41 Saint Gobain[T.P.]
182.24 Thomson S.A (T.P.). Dermie Çotus **YALEURS** 5880 1675 1087 2580 2530 1278 Caura pricéd Demier goers YALEURS - 0.30 + 0.04 + 0.17 - 0.28 + 0.05 + 1.12 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 -+ 4 55 - 0,21 + 4,35 - 0,70 - 1,40 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 427.98 1223 +0,00 -1,47 Desseult Bectro 1. Soraz 1 ..... Soraz 1 ..... Soraz 1 ..... Soraz Sategraziles 1 ..... Stretor Fecom 1 ..... -0.41 +0.04 -0.15 -0.30 -0.30 +1.40 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 +1.56 Merck and Co 1.... Memorcus Mining 1 Mesobsti Corp. 1... - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 4.36 Minnecras Mining 1
4.28 Meshabdi Corp. 1
4.28 Meshabdi Corp. 1
4.29 Meshabdi Corp. 1
4.20 Meshabdi Corp. 1
4.20 Meshabdi Corp. 1
4.21 Minnes J.P. 1
5.22 Norsk Hydro 1
5.22 Norsk Hydro 1
5.22 Norsk Hydro 1
6.23 Primpi (Amrs 1
6.24 Primpi (Amrs 1
6.25 Philips (Amrs 1
6.27 Philips (Amrs 1
6.27 Norsk Genible 1
6.28 Qualents 1
6.29 Qualents 1
6.29 Qualents 1
6.20 Qualents 1
6.20 Qualents 1
6.21 Search (Amrs 1
6.22 Search (Amrs 1
6.23 Search (Amrs 1
6.24 Search (Amrs 1
6.25 Qualents 1
6.26 Search (Amrs 1
6.27 Search (Amrs 1
6.27 Qualents 1
6.28 Search (Amrs 1
6.29 Search (Amrs 1
6.29 Search (Amrs 1
6.20 Search (Amrs 1
6.21 Common Bank 1
6.21 Common Bank 1
6.22 Tookha 1
6.23 Vancanouch (Amrs 1
6.23 Vancanouch (Amrs 1
6.24 Common Comp. 1
6.25 Common C 16.98 Dow.R.Sad-Estly(2 4 OMC (Ootloo Mil) 9.50 Docks france 1 ... Alcetel Cable 1. + 1,25 + 1,20 - 0,25 - 0,06 - 1,41 - 1,82 | UFB Lucabed | A.50 Giflage 1

31 Aparterise 1

42 Of Sanofi 1

52 Endania Begini 1

53 Endania Begini 1

54 Encilor Ind 1

65 Encolor Ind ADP 7

66 Encolor Ind ADP 7

67 Encolor Ind ADP 7

68 Encolor Ind ADP 7

69 Encolor Ind ADP 7

60 Encolor Ind ADP 7

6 -0.71 -0.72 -0.73 +0.74 +1.74 -1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 +1.75 Bque Cobert C2 Bezer Hot. Ville 2 ... Berger (M) 2...... Bertrand Feare 2... Bottore Techno.1. Europe 1-1 ..... Europa 1-1 ..... Pagacchi Medi Finestel I ...... Fines-Lile 1 ..... -3,85 +2,48 +0,63 +0,59 +1,40 -3,04 -1,84 +1,75 +1,75 +1,75 +1,75 -1,55 +0,77 -1,53 -1,53 -1,53 -1,53 -1,53 -1,53 -2,45 -2,45 -2,55 -0,86 -0,95 -0.52 +0.13 -0.60 -0.65 -0.65 +1.52 -0.31 +2.02 Castoraria Di (Li)1. +130 -0.18 -153 -153 -153 -1,56 Caumerte Paramiz.
C.C.F. 1.
CCLift Messagod Ly 2.
Cagid (Ly) 1.
Centrest (Ny) 2.
CEP Communications.
Certs Europ Reun 1.
Cetaleus 1. 112,50 4,99 + 0,45 + 0,40 CGIP 1... East Rand 1

1.72 Echn Bay Mires 1

1.73 Bectrolist 1

1.72 Eccon Cop. 1

1.73 Ford Motor 1

2.81 Freegold 1

2.93 General Dectric 1

2.93 General Dectric 1

2.97 General Motors 1

2.97 General Bedgeger 1

2.97 Harmony Bods I 1

2.98 Harmony Bods I 1

2.98 Harmony Bods I 1

2.99 Harmony Bods I 1

2.99 Harmony Bods I 1

2.99 Harmony Bods I 1

2.90 Harmony Bo 11111111111 263.90 377.90 82,50 12,50 802 343 453 453 41 42,75 24,20 33,10 514 CGP (Pape -1,72 +1,86 +1,23 +2,03 +2,03 1 -0,12 +1,22 -0,19 + 9,12 + 0,02 + 1,35 - 8,28 - 8,96 - 0,98 + 2,34 + 8,36 18,50 Comptoir Moder. 7 15,50 CPR Paris.Ressc. 1 37,50 Cred For France 1 9,40 Credit Local For Res 5 Sutto 1
5 Sutto 1
5 Sutto 1
5 Suts Ressigned 1
5 Septent 1
5 Septent Gala A 1
5 Septent Gala A 2
5 Septent 21 mars Sicav (sélection) Comptant (sélection) Rachat set Emission Fosis incl. VALEURS Espisates Frais incl. VALEURS Cours préc. Dermitr cours VALEURS Describer consta VALEURS Ceurs préc. Cours pric. da 2000. VALEURS VALEURS 1557,78 171,58 3160,62 76738,84 11427,28 113,24 1996,72 (78,73 316,19 76738,84 114,23 114,37 34075,33 105,07 121,52 124,50 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125,64 125, 884.65 1598.12 1598.19 154.29 154.20 154.21 1553.17 40.51 1553.14 1571.29 1771.29 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787.24 1787 33053.6 4550,42 16850,42 14601,82 288,32 499,50 576,57 140,35 Plérinsée
Posts Crissance
Posts Gesson
Posts Gesson
Pravies Otóg
Právoy, Eccareli
Priví Associarions
Proficius
Rantacic
Rantacic
Ravenus Trivnestr
Ravenus Trivnestr
Ravenus Trivnestr
St Honoré Vira & Sassé
St Honoré Vira & Sassé
St Honoré Invest
St Honoré Invest
St Honoré Pacifique
St Honoré Pacifique
Sécuricic
Securi-Gan 31511,55 8653,82 310639,56 634,38 758556 8409,48 Euro Bessia Victy Ecia I Ent.Meg. Paris Eridania Beghio CI Fidali extensi fical 2 Finalisca 3511.5 307.7 3003.8 3003.8 3003.8 3003.8 300.8 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119. 789 4039 805 350 431 Étrangères **Obligations** Ξ 115,40 106,90 112,70 115,78 Francia Udogadore
Francia Piarre
Francia Piarre
Francia Piarre
Fracia Sagions
Frucia Capi.
Fruci 3,403 8,463 8,530 1,355 8,952 4,137 4,132 4,137 4,132 1,266 7,266 6,267 8,266 0,825 8,176 5,868 0,221 4,853 4,853 2,281 34(75,59)
1425,59
1721,75
199,18
197,11
12917,14
1007,57
581,95
17317,90
12595,11
1008,69
104,79
105,79
105,51
105,50
105,79
105,51
105,64
105,79
105,51
105,64
105,79
105,51
105,64
105,79
105,51
105,64
105,79
105,51
105,64
105,79
105,51
105,64
105,79
105,51
105,64
105,79
105,51
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,64
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105,79
105 CEPME 8.5% 80 CE 140,35 1517,54 40,51 50,29 4 332,70 CEPNE 5% 89 CAJ ...... Cepne 6% 82 68 TSR.... 3631,8 113,3 1112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113, 万 第 第 第 250 Associa Première
Associa
Assoc 379.00 118,55 lobeco ...... Iodamco N.V. 381,80 262,04 262,04 231,62 5892,54 17679,97 1631,79 16245,98 Fenciere (Cie 674 Francis LARD
Francis LARD
Francis SA 1
Francis SA 1
Francis SA 2
General 2
General 2 CF 9% 89-97 CAV...... CF 10,25% 90 CAV...... CLF 9% 98 CAV...... CLF 9% 98 CAV..... 39,85 165 325,18 11301 109,51 117,35 111,50 109,54 110,55 964 384 930 536 535 535 956 7860 CRH 8,5% 92-53 CB ...... CRH 8,5% 92-53 CB ...... CRH 8,5% 67-88 CA/.... SLM Monétaire. 5,35 Gerelot... 6.F.C. 1... 730 1720,43 100,67 115743,87 Securitativ....... Seruivator ..... SEVEA ....... SFI-CNP Assur . 50,75 EDF 8,5% 89-89 CA/..... EDF 8,8% 92 CA/.... Emp. Eter 10,8%/9..... Em Eter 10,8%/96 CA.... 14,22 191,85 192,95 108,22 116,80 112 17490,04 ( 548,65 199,94 336,14 2590,27 11388,97 S.G. France opport. C .... S.G. France opport. D .... Sicay Associations ..... Sicay 5,000 ...... Axa NPI ....... Axa Gh.Fr.Extra 1530 500 245 Emp. Plat 8%7/93-97..... Finansdar 9%31CB/ .... Finansda 8,6%92 fCB .... Ara Oblin Ex Mir. U.Se... Ara Prest Ex Agepre.... Ara Sál Fr. Br Sele..... **Hors-cote** (sélection) 7万(4) 172(5) 172(5) 172(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 173(5) 1 94,93 94,95 75,67 130,97 130,97 1314,15 1214,15 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 125,17 2,685 0,955 8,122 8,822 2,725 3,647 7,768 3,231 1,157 38941.12 1194.64 25.5 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 52.5.4 5 888,8 480,99 198,61 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198,85 198 OAT 9,99% 12/11 CAV ..... OAT THIS BY 99 CA ...... OAT 10% 5/60 CAV ...... 113,05 98,40 119 100,96 114,08 119 119 119 140,55 905 10734.71
1219.55
147
1219.55
147
1219.55
147
1219.55
147
1219.55
147
1219.55
147
1219.55
147
1219.55
147
1219.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519.55
1519. 1881.89
1082.92
1082.92
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.93
1082.9 336 5806 2220 275,10 90 100 7 780 247,66 78 125 1480 725 1480 725 1480 725 1480 725 1480 725 181 144 818 202 285,50 215 154 1855 470 1891 361 166,10 DAT DI TIME CA. OAT 8.5%1 VO2 CA / \_\_\_\_ OAT 8.50% 19 CA / \_\_\_\_ OAT 8.50% 92-23 CA / \_\_\_\_ PTT 11,2% 85 CB/ ....... SNCF 8,6% 87-84CA...... Lyda, Ebez 8,5%90CV ..... Coexis
Conspanyator
Credit Motorel Capital
Credit Motorel Capital
Credit Mot Ep Lour T
Credit Mot Ep Led Cap
Credit Mot Ep Led Cap
Credit Mot Ep Led Cap
Credit Mot Ep Long T
Credit Mot Ep Monde
Credit Mot Ep Monde
Credit Mot Ep Monde Monorelar
Monorelar
Monorelar
Mono Coert Torree
Nosio Court Torree
Nosio Inter
Nosio Mameliare
Nosio Mameliare
Nosio Mameliare
Nosio Mameliare
Nosio Patrimoine
Nosio Revenus
Nosio Revenus
Nosio Revenus
Nosio Revenus
Nosio Valenta
Nosio Valenta
Nosio Court
Nosio Court
Nosio Valenta
Nosio Court
Nosi Grace and Co...... Groupe Victoirs\*... Guidoli..... Bernier Cours Pric. proget France... Drougt Securité SAFIC Alcan. VALEURS Second marché (selection) Actions Immob.Hotel. 2 # ..... 76 1960 182 182 525 900 67,35 383 155 31 Bidemann Ind .. 8 T P (la cie) 2... CESEP /... Sovuteal .......
Taitinger I.....
Tour Eiffel ......
Uffiner Colrath.
Vicat 2....... 653 387,50 375 Viel et Compagnie/..... Vienorin et Cie/2..... Case Poclain ? ... 389 192,10 259 1159 215 248,50 Eparement-Screw.... Eparement-Unite...... Enti Cash capi ...... Eureo Solidarità .... Eurocic Leaders.... CLT.R.A.M. (B)
Cot Lyon Alem Z
Concorde-Ass Risq2 410 1208 13,80 Constr. Mart. Prov MERRANCAIRE DES DEVISE CCC 2..... Matif (Marché à terme international de France) LA BOURSE SUR MINITEL Marché libre de l'or Marché des Changes 21 mars 1994 Cours préc. Monnaies et devises Cours des billets 36-15 Cours 21/03 21/03 Cours Cours indicatifs achat vente CAC 40 A TERME 71490 71656 407 324 410 411 519 2445 1302,50 72008 72200 412 **NOTIONNEL 10 %** 5,55 5,7825 8,5795 80,7800 16,5400 303,1500 3,4410 88,9700 8,2575 8,5865 2,3355 400,7300 73,2800 78,5500 78,5500 48,4330 4,1485 2,3100 4,2678 5,4853 \$,7885 6,575 46,7000 16,5400 303,1300 8,2575 8,2525 402,5400 73,3300 78,5520 48,423 4,1630 3,3150 4,2314 4,2314 Volume: 20971 Nombre de contrats estimés : 279 172 351 17 313 3,65 TAPEZ **le monde** 413 413 521 2610 1320 Geonagne (100 dm) Mai 94 Belgique (100 F).... Pays-Bas (100 fi)... Italia (1000 fires)... Avril 94 Mars 94 Sept. 94 Mars 94 Juin 94 Cours PUBLICITÉ 91 8,85 9 3,35 Pièce 20 dollars 2231 nerk (100 krd). 2209 FINANCIÈRE 122,90 Dernier Pièce 10 doins..... Pièce 5 dollers..... Pièce 50 pesos ..... Pièce 10 doins.... 123,76 124,22 rlande (1 iep) Demier... <u>22</u>47 2243,50 Gde-Bretagne (1 L) ... Grèce (100 drechmes 2233 798 2860 428 Précédent.. 2675 431 123,36 124,56 124,08 Ø 44-43-76-26 Précédent... SYMBOLES Suède (100 krs ABRÉVIATIONS 1 ou 2 = catégorie de cotation - sans indication catégorie 3 - \* valeur eligible au PEA ■ coupon détaché - • droit détaché - • cours du jour - • cours précédent 49,90 4,40 3,70 4,45 5,60 RÈGLEMENT MENSUEL (1) B = Bordeaux Li = LiRe Ly = Lyon M = Marseille Lundi daté mardi : % de variation 31/12 - Mardi daté mercredi : montant du coupon - Mercredi daté jeudi : paiement dernier coupon - Jaudi daté o = offert - d = demandé - 1 offre réduite - † demande réduite - # contrat d'animado Ny = Nancy Ns = Nantes vendredi : compensation - Vendredi daté samedi : quotites de négociation

Supple le Charles le C LONDRES, 21 mars, \$ Recu Se militar de la seguidad el seguidad de la seguidad el seguidad e Agriculture Control of the Control o AND REPORTED TO A PARTY OF TOKYO, 22 mars, \$ Tassement telle finde versichen, werde deurst unt feurle dieutrage der Famen dem stepenier Bit dem stehen Zie erweite Erweiten Michael der ESS All gestenen, aus Tolle im Bit-ger ihr weiterung der sentimisten, sonst siehe der beiter der Bitter der sentimisten der stehen der getreite werden der sentimisten der stehen der getreite werden delle mit warren der ferenden werden bestehe der mit siehe der finde stehen der bestehe der CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF BOURSES macr Ali maer Mo. . . 1514:00

1 500

Store To a

estant frenche Set was ender

Ma W C'S-bearing Mentadoles m. 11.

Ministra.

\*\*\*\*\*

Sous l'emprise de l'emprise de

gini Ges in .....

#### CARNET

#### <u>Naissances</u> ère et Jean-François FITOU

le 19 mars 1994.

1, rue du Docteur-Laurent, 75013 Paris.

Anniversaires de naissaпсе

- Joyeux anniversaire à

Mª France LE CLINCHE. lectrice occasionnelle du Monde.

Une danse est un poème.
 Denis Diderot

De la part de Claude.

#### <u>Décès</u> Jean BARNES

s'est éteint le 16 mars 1994, à Paris. Tous ses amis vous invitent à parta-

ger leur douleur. - François et Monique Bresson,

ses parents,
Ses enfants et sa petite-fille Son frère, ses sœurs et sa nièce, Son oncle et ses tantes, Et toute la famille. ont la douleur de faire part du décès brutal dans sa quarante-septième année

Denis BRESSON, chef de travaux à l'Ecole

Il sera inhumé jeudi 24 mars 1994 au cimetière de Thomery (Seine-et-Marne), à 16 h 30.

Une réunion aura lieu à 15 heures à l'entrée de l'IML, 2, place Mazas a Paris-12º.

rue du Commandant-R.-Mouchotte,

- Les enfants, parents et alliés de

André CARBONNEL ingénieur A et M - Aix 32,

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le 15 mars 1994, dans

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 18 mars à Fuveau (Bouches-du-Rhône).

- Françoise Meifred-Devals. Marianne et Claude Leulliez, Nicolas et Jeanne. Agnès et Bruno Devergie,

Julien et Manon. Sa compagne, Ses enfants et petits-enfants, Sa famille et ses amis,

ont la douleur d'annoncer le décès du docteur Jacques CARON, ancien interne des Hôpitaux de Paris,

ancien chef de clinique médicale infantile,

le 17 mars 1994.

Il a été inhumé dans l'intimité à Salienelles (Calvados) auprès de

Toigon

et de

Antoine, son fils.

Cet avis tient lieu de faire-part.

48, rue Jacob. 75006 Paris.

Nos abonnes et nos actionnaires, beneficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde ». r leur numéro de rélitence.

 Sa famille. M. Lou GOACO, scénographe,

24 mars à 14 houres, au crématorium

Violaine et Philippe Bonzon, Marika Suarès, Annabelle Suarès, Dominique et Urs Daendliker, Aurélien Bonzon, Dominique et Eric Laffont, Philippe, Sophie et Thomas Laffont, Marie-Pierre et Francis Turlotte,

Florence, Anne-Violaine et Damien Turlotte, Marie Claudel, Sylvestre, Bartholon Letitia et Calyxte Campe, Michèle Claudel, Lionel et Géraldine Benoist, ont la grande tristesse de faire part du décès de leur mère et grand-mère,

Marion CARTIER,

survenu le dimanche 20 mars 1994

Une messe sera célébrée dans l'inti-mité familiale, en l'église de Pregny Ni fleurs ni couronnes

Les dons peuvent être adressés à la Fondation Rumsey-Cartier, 2, rue Jargonnant, 1207 Genève.

8, rue Pedro-Meylan,

- Le docteur Claude Champagne son époux,
Ses enfants et petits-enfants,
M. et M= Georges Post,
son frère et sa belle-sœur,
Leurs enfants et petits-enfants,

Mª Jacky Dewais-Post,

Son fils et son petit-fils, Et toute la famille, ont le chagrin de faire part du décès de

Mon Jacqueline CHAMPAGNE, survenu le 19 mars 1994, à l'âge de soixante-neuf ans.

Ils vous invitent à participer ou à vous unir d'intention à la cérémonie religieuse, qui sera célébrée, le mercredi 23 mars, à 16 heures, en l'églis Saint-Denis-du-Saint-Sacrament 68, rue de Turenne, à Paris-3, suivie de l'inhumation au cimetière du Montparnasse, à Paris, dans le caveau de

Priez pour elle. 111 bis, rue de Turenne, 75003 Paris. 5, rue Henri-Regnault, 92210 Saint-Cloud.

- Le docteur et M= Richard Daury. Eric et Armelle Daury, ont la douleur de faire part du décès

Morgane DAURY,

survenu dans sa quinzième année.

Les obsèques ont eu lieu ce jour, mardi 22 mars 1994, en l'église de Saint-Philibert (Morbihan).

Cet avis tient lieu de faire-part.

- M= J. Petit, née Laffitte, Ses enfants, Sa familie. iont part du décès, survenu dans sa

Jacques Henri PETIT, premier président honoraire de la cour d'appel d'Orléans, officier de la Légion d'honneur.

Les obsèques ont eu lieu à Bordeaux le mardi 22 mars 1994, dans l'intimité

· (Publicité)

La Société Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne S.M.E.R.E.P., régie par le code de la Mutualité, inscrite sous le nº 75-4975, dont le siège social est à Paris 17°, 28, rue Fortuny, informe ses adhérents mutualistes qu'elle organise les élections des délégués à l'Assemblée Générale à compter du 21 mars 1994, la clóture du scrutin devant intervenir le mardi 24 mai 1994 à

Les candidatures seront reçues jusqu'au vendredi 1º avril à 14 heures.

Pour tout renseignement complémentaire et pour consulter les listes électorales, s'adresser à Paris 14, 6 bis, rue Bezout.



#### **VENTES PAR ADJUDICATION** Régisseur O.S.P. - 64, rue La Boétie-PARIS

TEL.: 40.75.45.45 - FAX.: 45.63.89.01

Vie s/sais, imm, PAL, JUST. PARIS 7 AVRIL 1994 à 14 h 30 EN UN LOT

APPARTEMENT A PARIS 11. 104, rue Saint-Maur. Bát. A - 2: étage Esc. B. 2 PCES PPALES M. à Px : 80 000 F S'adr. M° D. HEBRARD MINC AVOCAT 18, rue Spontiai PARIS 16: Tél. : 45-53-68-08

Vie s/sais, imm, PAL JUST, PARIS, LE 7 AVRIL 1994, à 14 h, EN UN LOT APPARTEMENT A PARIS-20° 1 à 3, rue de la Dhuis et 3 à 5, rue de l'Adj.-Réan, 1º étage.

Pte gche / 3 PCES cuis., s. de bns, w.-c. Dégag.

3º sous-sol: UNE CAYE ET UN EMPLACEMENT VOITURE

M. A PX: 400 000 F S'adr. M' R. BOISSEL

9, boulevard Saint-Germain, PARIS-5º. Tél.: 43-29-48-58.

M= Paule Saier,

son épouse, Michèle et Gaston Soto et leurs en

Catherine et Georges Stern

Brigitte et Hervé Le Bihan M. et M= Pierre Saier

et leurs enfa M∞ Gilbert Saier er ses emants, ont la douleur de faire part du décès de

M. Paul SAIER. chevalier de la Légion d'hon ancien conseiller du commerce extérieur.

survenu le 19 mars 1994, à l'âge de soixante-quatorze ans.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 22 mars, à 11 heures, au cimetière du Montparnasse.

75116 Paris.

Les salariés - Les salariés

Et la direction de Lyonnaise Communications et Paris TV Câble,
se réuniront le jeudi 24 mars 1994, à
12 heures, en l'église Saint-Ignace,
33, rue de Sèvres, Paris-6\*, pour la célébration d'une messe à l'intention de leur amie et collègue.

> M= Maddie SMETKO, décédée le 10 mars 1994.

Nous nous associons à la peine de son père, son conjoint, ses enfants, Nicolas et Benjamin, ses frères et sœur et ses proches, et les assurons de notre

On nous prie d'annoncer le décès

M. Pani WAECHTER,

survenu à Paris, le 18 mars 1994, à

De la part de Simone, née Riche,

son épouse, François, Marie-Odile, Benoît, Patrick, Bruno, Dominique, Etienne, Marie-Christine, ses enfants, et leur conjoints, Ses vingt-six petits-enfants.

Marguerite Zivie,

née Illouz, Jean-Claude, Alain et David Zivie, Christiane Zivie, font part du décès de leur époux, père grand-père et beau-père,

Salomon ZIV1E,

le 13 mars 1994 à Palma-de-Majorque On se réunira à la porte principale credi 23 mars, à 11 h 30.

Souvenirs

Arbres, fleurs, fruits noirs out fait

Avec l'élégance qui le caractérisait, Hubert BADETZ

est mort le 23 janvier 1994.

Yves, Francis, tous ses amis, n'oublieront iamais.

Remerciements

M™ Bernard Bechet, Et ses enfants. remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du décès de

M. Bernard BECHET.

Sophie TARTAKOWSKY nous a quittés le 12 mars 1994.

Michel,
Danielle et Pierre Tartakowsky,
Sylvie Salmon-Tharreau,
Hélène et Jacques Mabille,
La Confédération générale du travail
et son institut d'histoire sociale, très émus par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoi-gnées, et dans l'impossibilité matérielle d'y répondre individuellement, tiennent à exprimer ici leur reconnaissance

Dans l'impossibilité de répondre Dans i impossimité de répondre individuellement aux très nombreuses marques de sympathie, M. Paul Vieil-lard et ses enfants remercient tous ceux qui se sont associés à leur peine.

#### FAITSDMERS

ACCIDENT FERROVIAIRE EN SUISSE: sept morts et quatorze blessés. - Sept personnes ont été tuées et quatorze autres blessées, dont quatre grièvement, lors d'un accident ferroviaire qui s'est produit lundi 21 mars, à Daniken, dans le canton de Soleure (Suisse). Un train reliant Brigue à Romanshorn a percuté, une vitesse de 80 kilomètres/heure, le contrepoids d'une grue, malencontreusement manœuvrée.

#### Avis de messes - Une messe sera dite pour

Jacques-Olivier CHATTARD,

le 23 mars 1994, à 17 heures, en l'église Saint-Germain-des-Prés.

- A la mémoire de

une messe sera célébrée le mercredi 23 mars 1994, à 18 h 30, en l'église Saint-Louis-en-l'île, 19 bis, rue Saint-Louis-en-l'Ue, Paris-4.

Louis FOUGÈRE,

<u>Anniversaires</u> En ce troisième anniversaire de la

VIII

Emile BEMBARON,

nous pensons à lui

«C'est nous qui brisons les bar reaux des prisons pour nos frères s

Le 23 mars 1945, est décédé au camp Borts FRENKEL (homologué capitaine FFI), croix de la Libération,

Il appartenait à la 35 brigade FTP-

daille de la Résistand

croix de guerre avec palm

L'Association des résistants, internés, fusillés, déportés de la centrale

d'Eysses, ne l'oublient pas. - Il y a un an nous quittait

M. HACHIM. Ses amis out une pensée pour lui.

- Pierre.

Toute sa famille et ses amis. Ses collègues et ses élèves, n'ant pas aublié, ne peuvent oublier

Jacqueline LEPINASSE, auxquels elle manque toujours si cruel-

lement depuis le 23 mars 1988.

#### Communications diverses

« La paix, dès maintenant ? ». Le ieudi 24 mars 1994, à 20 h 30, au Cercle Bernard-Lazare, 10, rue Saint-Claude, Paris-3, avec les expériences de Nevé-Shalom, Wahat-As Salam et de Guivat-Haviva.

#### Formation à la médiation

Comme chaque année depuis sept ans, l'Institut de formation à la médiation ouvre, en septembre pro-chain, un nouveau cycle. La formation par promotion d'une trentaine de per-sonnes venant de secteurs de vie et de métiers différents s'établit sur deux années (un vendredi soir et un samedi complet par mois, plus trois week-ends dans l'année). Elle conduit à devenir médiateur généraliste et propose en même temps des spécialisations (médiation familiale, interculturelle, nternationale, médiation pour l'entre mienandame, medianda pour l'entre-prise, le voisinage, le quartier, la ville, l'accompagnement des malades, etc.). L'IFM reçoit des maintenant les actes de candidature. Pour tout renseigne-ment, s'adresser à l'IFM, 127, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris. Tel.: (16) 1 43-29-75-26.

- Grande réunion des anciens YFU (1965-1978) le 11 juin 1994, à Paris. Merci d'adresser vos coordonnées à J.-L. Berquer, 62, rue Botzaris,

#### **CARNET DU MONDE** Télécopieur :

45-66-77-13 Téléphone : 40-65-29-94 40-65-29-96

#### JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel daté 21 et 22 mars 1994 : DES DÉCRETS

- Nº 94-224 du 21 mars 1994 relatif à l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises; - № 94-225 du 21 mars 1994 relatif à l'aide à la création d'en-

~ Nº 94-226 du 21 mars 1994 relatif aux conventions d'aide au passage à temps partiel du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7-1 du code du

treprise et modifiant le code du

travail: - Nº 94-227 du 21 mars 1994 relatif à l'allocation de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7 du code du travail;

- Nº 94-228 du 21 mars 1994 modifiant le code du travail et complétant les dispositions rela-tives au contrat d'insertion pro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT

1. Les plus tristes mènent sou-

vent joyeuse vie. Couvre. -

II. Dont les yeux semblent

exempts de toute sensation de

froideur. - III. Ont des reflets

changeants. - IV. Accord parfait.

V. Produit des pommes sans

pépins. Délices pour des lices.

Symbole. - VI. Coule en France.

Port. - VII. Saint homme. Où les

chalands peuvent faire halte. -

VIII. D'un auxiliaire. Point de

côté. - IX. Les meilleures répli-

ques. Terme musical. - X. Fit

preuve de modération. -

MOTS GROISES

PROBLÈME Nº 6262 XI. Changer de décors. VERTICALEMENT

1. Inquiétude d'un cœur délicat. - 2. Changea subitement de régime. Conjonction. Fait sortir du circuit. - 3. Ils peuvent prendre patience entre les repas. -4. Visait les cœurs. Poisson. -5. S'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Sujet masculin ou féminin. - 6. Début de grossesse. Comprima. - 7. Peintre hollandais. Sérieuse punition. Symbole. - 8. D'un auxiliaire. Toiles. - 9. Quelque chose de tortueux. Réserve de nuages.

#### Solution du problème nº 6261

Horizontalement I. Saisie. A.P. - II. Toupet. lo. - III. Le. Cime. - IV. Nièce. Set. - V. Ta. Ictère. - VI. Ontario. -VII. Ri. Lin. As. - VIII. Niet. Pie. - IX. Basses, S.S. - X. Aube. -XI. Couturier.

Verticalement 1. Stentor. Bec. - 2. AO. łanina. - 3. lule. Issu. - 4. Spéciales. - 5, le. Ecriteau. - 6. Etc. Tin. Sur. - 7, Iséo. Bi. -8. Almer. Aisée. - 9. Poétesses.

**GUY BROUTY** 

**TEMPÉRATURES** 

maxima – minima

FRANCE

JAHH) Z

BOURGES.

BORDEAUX .....

LYON, BRON.....

MARSEILLE..... NANCY, ESSEY ... NANTES.....

NICE..... Paris-Monts....

LILLE ...... LIMOGES...

#### METEOROLOGIE ....



~ 

au sud... et doux. - Au sud de la Loire, le début de la journée sera nuageux, avec quel-ques formations brumeuses ca et la, qui se dissiperont rapidement. Ensuite, le soleil dominera. Les régions méditerranéennes bénéficieront, quant à elles, d'un ciel quasi-ment clair des le lever du jour, et la tramontane faiblira en cours de journée.

Au nord de la Loire, le ciel sera très nuageux,
voire couvert le matin, et il pleuvra faiblement dans le Nord-Ouest, des pays de Loire

à la Champagne. Au fil des heures, on pourra espérer quelques éclaircles par l'ouest, du sud de la Bretagne au Limousin, tandis que le temps couvert et pluvieux s'étendra sur le Nord et Nord-Est, jusqu'au nord des Alpes. Toutefois, le ciel pourrait s'éclaircir un peu, les pluies se transformant en petites bruines en cours d'après-midi. Le vent de sud-ouest soufflera assez fort en Manche, atteignant parfois 70 km/h en pointes. Les températures minimales seront com-prises entre 3 et 5 degrés du Sud-Ouest au Centre-Est et au Nord-Est. Elles seront plus

douces ailleurs, avec 6 à 9 degrés. En cours d'après-midi, il fera entre 12 et 16 degrés sous les nuages et la bruine, mais le mercure atteindra facilement de 17 à 20 degrés au sud de la Loire, grâce au soleil. Il fera même localement 22 degrés dans le

Sud-Ouest. (Document établi avec le support technique spécial de Météo France.)



PRÉVISIONS POUR LE 24 MARS 1994 A 0 HEURE TUC



It Monde ARTS et SPECTACLES

3615 OE

tres.

الموجد مديد

... a 118

and the second second

محبد محاوران الرا

الإسطىية «مولال). معاقدي «مود

and the first state of ... In was in These ages

no tribuer

e rampje ga re

1962年 體驗

فالمنب المهافيريين الا

Here is not the consistency

in the second second

4.0

The second section of the second

to the second second

يعاير والمحاصر والمحاصرة

and consumption (§

The or over ext

الواريخ والمساحرة

me promine to the second

٠.,٠

the contract that committees

. . . .

A PORT OF THE REAL PROPERTY.

· 2

- ----

The same of the same of the same

a transfer de la companya de la Sala

and the second second

no the same I will be for the

الهواسموالاه المراب

ي ني ني

محملة يعافينها أنسار المرا

.....

السند غيوب وجو و - يو ...

and the second s

. ....

والإنجاء المرابهة ليزيان

"生本

1

我,教

\*

C 4

1

大学 す

Service Configuration of the C المعارز المعرب المتات a some one considerate ----" . All Page

The second of th

一点额

#### RADIO-TÉLÉVISION

#### **MARDI 22 MARS**

22.45 Les Oscars 1994 (rediff.).

Le Quatrième Homme. SE Film néerlandais de Paul Ver-hoeven (1983) (v.o.).

ARTE

Sur le câble jusqu'à 19.00 ---

Pink Medecine Show. De Paul Smith.

Documentaire: Des images qui ont fait le monde. Le mythe Marilyn, de Guido. Knopp et Ulrich Lenze.

et homme d'Etat. De Jens Fleming et Thorsten

20.28 Chaque jour pour Sarajevo.

20.28 Chaque jour pour Sarajevo.
20.30 8 1/2 Journal.
20.40 Magazine : Transit.
Présenté par Daniel Lecome.
L'Italie de Fellini à Berluscori.
Reportages : 200 milliards
pour rien : Corleone, les
ombres de la Maffa : Un
patron communiste : Sur la
tombe de Mussolini : Télécratie ; L'Italie sans Fellini ; Portraft de Berluscori. Invités :
Marcelle Padovani, Margarethe von Trotta, Luiggi Caligaris, Marina Salarmon.
21.45 Théâtre :
Mademoiselle Julie.

Documentaire :

23.35

Mademoiselle Julie. Pièce d'August Strindberg, mise en scène de Dimiter Got-

Mariene Streeruwitz. Portrait d'un auteur, de Renate

0.14 Pin-up des créateurs.

Star hollywoodienne. 0.15 Cinéma :

17.00 Soirée thématique :

Série :

19.45 Documentaire : Friedrich Ebert,

19.00

19.30

Country Days (extraits, rediff.).

18.00 Canaille peluche.
Albert, le cinquième mousque 1.15 Magazine: Jamaia sans mon livre. Diffusé sur France 3 le 19 mars (rediff.). tave. - En clair jusqu'à 20.35 -18,30 Ça cartoon. Opéra sauvage. 18.45 Magazine: Mulle part ailleurs. Présenté par Philippe Gidas et Antoine de Caunes. Invité : Michel Petrucciani.

2.10 Documentaire : Singepour.
3.05 Documentaire : Little Karim. 4.20 Dessin animé (et à 4.40). 4.25 24 heures d'info. 20.30 Le Journal du cinéma. FRANCE 3 20.35 Cinéma : Basic Instinct. # Film américain de Paul Ve hoeven (1991). 16.10 Magazine : La Fièvre de l'après-midi. trivité : C. Jérôme. 22.35 Flash d'informations.

17.45 Magazina: Une pêche d'enfer. En direct de Chalon-sur 18.25 Jeu : Questions 18.25 Jeu : Cuestons pour un champion.
Animé par Julien Lepers, présentation du livre de Piem (« Au revoir et encore merci »). Dédicaces de Piem au Salon du livre le vendredi 25 svril de 16 heures à 19 heures.

18.50 Un livre, un jour.

19.00 Un more, un jour.
Les Thanetoneutes, de Bernard Werber.
19.00 La 19-20 de l'information.
De 19.09 à 19.31, le journai de la région.
20.05 Tout le sport. 20.20 Dessin animé : Batman. 20.50 Jeu : Questions pour un champion. Présenté par Julien Lapers. Première finale des masters pour 1994, suivie d'un Spécial célébrités. Sevren. Le printemps de la chanson.

16.45 Jeu : Des chiffres

22.10 Journal et Météo. 22.40 Les Brûlures de l'Histoire. Magazine présenté par La Magazine présenté per Laure Adler et Patrick Rotman. Jéru-Agier et Petrick Rottinan. Jetu-salem : le mur de la pelx, 1917-1994, de Robert Mugnerot. Invités : Elle Bar-navi et Elles Sanbar, historiens. 23.35 Magazine :

A la une sur la 3. Avec Serge July et Philippe Alexandre. 0.05 Continentales. L'Eurojournel : l'info en v.o. **CANAL PLUS** 16.15 Cinéma : V.I. Warshawski, un privé en escarpins. E Fim américain de Jeff Kanew (1991). Avec Karbleen Turner, J.O. Sanders, Angela Goe-

17.35 Surprises. 17.55 Magazine : Dis Jérôme ? (rediff.).

M 6 14.20 Variétés : Musikado.

17.00 Variétés : Multitop. 17.30 Série : Rintintin Junior. 18.00 Série : Flash. 19.00 Série : Mission impossible, 20 ens après. 19.54 Six minutes d'informations,

20.00 Série : Mademe est servie. 20.35 Magazine : Grandeur nature. 20.50 Téléfilm : Chips, chien de combat. D'Ed Kaplan. 22.30 Série : Les Incorruptibles

le retour. 0.00 Informations: Six minutes première heure. 0,10 Magazine : Mes années clip.

1.40 Magazine : Culture pub. FRANCE-CULTURE

20,30 Archipel médecine. Argent et santé : tous iné-gaux. 21.32 Documentaire. La Bulgerie, una identité remise en cause reportage de Thierry Garcin.

22.40 Les Nuits magnétiques. Femmes au jour le jour. 1. Erre femme de ménage. 0.05 Du jour au lendemain. Avec Emmanuel Terray (Une passion allemande, 1). 0.50 Musique : Coda.

FRANCE-MUSIQUE

Les musiciens du metro (2).

20.30 Concert (donné le 31 janvier lors de Présences 94): Himterland pour percussions, pieno et bande, Hommege à Bach pour pieno et bande, Entre vents et marées, d'Alsina; (donné le 17 février, selle Pleysi): Symphonie re 2, d'Alsina; (Edipus Rex, de Stravinsky, per le Choaur de Paris, l'Orchestre de Paris.

23.07 Ainsi la nuit. Sonate pour arpeggione et piano en fa mineur D 821, de Schubert; Quattor pour piano et cordes re 2 en mt bémol majeur, de Dvorak, dir. : Semyon chkov.

0.00 L'Heure bleue. Carnet de route par Philippe Carles. Invité : Stave Lacy.

**IMAGES** 

DANIEL SCHNEIDERMANN

#### En alternance

élections, les défilés France d'Alain Duhamel et des reprirent. A peine avait-on remisé les décors modestes - des soirées électorales, à peine le dernier sondeur avait-il quitté le dernier studio, que les premiers lycéens reprenalent possession des rues de Lyon. Le souvenir du contentement de Jack Lang, de Jean-Louis Debré et de Robert Hue n'avait pas encore été balayé des rétines que les yeux pleuraient, déjà, sous l'effet des gaz lacrymogènes. Comme si, sur la même scène, se succédaient en alternance deux pièces qui n'avaient ni le même auteur ni les mêmes acteurs ni la même intrigue ni ie māme ton.

Et pourtant, quelque chose les rapprochait vaguement. Ou'était-ce? Un je-ne-sais-quoi, un air de famille, qui tourmentait PPDA. Mais ouil Le cadre, bien entendu l Toutes deux se déroulaient dans le même pays, la France, faisant éclater, comme disait PPDA, «le décalage apparent entre cette France qui a voté et cette France qui manifeste ». Le présentateur s'empressa donc d'interroger Jean-Marc Sylves-tre. Par hasard, le spécialiste détenait-il des renseignements confidentiels? Pouvait-il nous en dire davantage sur les liens entre ces deux France? Se fréquentaient-elles? Se concertaient-elles dans les arrièresalles? Etaient-elles de mèche? Se partageaient-elles les rôles, l'une comblée, heureuse et sage, l'autre râleuse, imprévisi-ble et turbulente? Quels étaient

ÈS le lendemain des donc les liens mystérieux de la instituts de sondage, de cette France si honorablement connue de ses statisticiens, avec la saute-ruisseau qui jetait des pierres aux CRS? Etait-il possible qu'une personne si convenable appartint à la même famille que cette moinsque-rien? Etait-il imaginable se demanda-t-on sur France 3 - que telle ville, dans un département acquis à la droite, fût le théâtre d'une manifestation de cinq milie personnes?

Au moins PPDA et Sylvestre se posaient-ils la question. Les deux spécialistes de science politique qui leur succédèrent, quelques heures plus tard, chez Christine Ockrent, connaissaient, eux, depuis toujours les antagonismes enfouis de cette famille un peu particulière. Ce cousinage n'avait nen pour les surprendre. «La vie publique de la France se passe à deux niveaux », expliqua patiemment Alain Touraine. « Voter et manifester, ce n'est pas la même chose, renchérit non moins patiemment Jean-Luc Parodi. Il y a des jeunes qui votent à droite et qui s'opposent à des mini-décisions ponctuelles prises par le gouvernement. » «La vie politique ne se porte pas mai, conclut paisiblement Toursine. Tout est bien et normal... et par ailleurs la situation va très mal. » Tout allait donc très bien et « par ailleurs » très mai. Ce « par ailleurs » étant, à la réflexion, une efficace médication, on s'endormit rassérénés.

Les programmes complets de radio, de télévision et une sélection du câble sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : > Signalé dans « le Monde radio-télévision » ; u Film à éviter ; s On peut voir ; s s Ne pes manquer ; s s Chef-d'œuvre ou classique.

#### MERCREDI 23 MARS

|       | · TF1                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| 8.00  | Série : Côté cœur.                                |
| R 28  | Mátéo (et à 6.58, 7.18).                          |
| 6,30  | Club mini Zig-Zag.                                |
| 7.00  | Journal.<br>Club mini. Tifou.                     |
| 7.30  | Disney Club mercredi.                             |
| Q KK  | Chih Dorothée Matin.                              |
| 11.55 | Jau : La Roue de la forte<br>Jeu : Le Juste Prix. |
| 12.25 | Magazine : A vrai dire.                           |

TF 1

15.20 Série : Mike Hammer.

16.20 Jeu : Une famille en or. 16.45 Chib Dorothée.

17.50 Série : Le Miel et les Abelles. 18.20 Série : Les Filles d'à côté.

Présenté par Christophe Dechavanne. Invitée : Mache

Sport : Football.

Match amical en direct de Lyon : France-Chill; à 21.30, mi-temps; à 21.45, 2 mi-temps.

Le Bébête Show (et à 23.50).
20.00 Journal, Tiercé et Météo.

temps.

22.40 Sport : Boxe.
Champlomat d'Europa polds
plume en direct de Charleroi
(Belgique) : Stéphane Haccoun
(France)-Stefano Zoff (Italie).

0.35 TF 1 nuit.
0.45 Magazine : Reportages.
Personne ne m'elme, de Pierre-Merie Bernoux et Christophe Weber (rediff.).

**FRANCE 2** 

et des lettres.
17.15 Série : Seconde B.
17.40 Série : Les Années collège.
18.10 Magazine : C'ast true Cart.

Que le meilleur gagne (et à 3.55).

et Journal des courses.

20.50 Cinéma :

Les Spécialistes. #
Film français de Patrice
Leconte (1984).

Pringazare .
Présenté per Mirelle Dumss.
26 anniversaire du 22 mars .
1968 : J'el 20 ans et je veux changer la société. Reportage : la Nuitée, de Dominique

Magazine : Le Cercle de minuit. Présenté per Michel Field.

18.45 Jeu : Un pour tous.

19.59 Journal, Méréo

22.30 ➤ Magazine:

Rouch. 23.45 Journal et Météo.

La Chance aux chansons Emission présentée per Pas

Magazine : C'est tout Coffe.

0.00 Journal et Météo.

15.50 Variétés :

19.20 Jau:

18.50 Magazine : Coucou, c'est nous l Présenté par Chri

19.50 Divertissement :

208:

MI Change of the State

A. Mary Company

regent Co.

Se care

sease Company of the hollendary of the hollendar

10res 10ftatus Production

Solution du probleme

1 Stentie Ber

cheles - 5

8. Armer & ...

 $\mathfrak{T}_{2,2}$ 

. .

EMBI E

211.0 G

-1.

. 30k

0.00

76 2

.

Δ.=

1144-

1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130

100 BL

11'€

. 4.0

Land Park

. ⇒.U.

- 20-

- UK Sara

XI Coutain

ignina - E

Barry Company

5 Seven tembers -

ABEL CHIENE

1 8262

潘

2 E

· 篇B

150

de de

COS INS

mint de

Managed : transport of physics are state, some the final of final of Au and the in Lores of Mind on the pounds with recognice, more que-dified on the pounds with recognice, more que-

-13

parami em anticoment en an acceptante en anticoment em anticoment en anticoment

Me gen tige under

M I pleased their

The family to bout a

Simular to Colors to a

A design of the second of the

100 Min 2 4.

Tribe sarons 1. ""

Tribe Strif Chart A.

L. Mas serons 16.1

Edwards.

dagrille Estato 12 million

PER NAMED

0

34 MARS 1994 - ---

TEOROL

通過

- Sa 35 - -

**夏** 

V-1 2-7 4

**ਹ**ੈ ≥ 20 **10** 7

compte fait. 13.40 Série : Les Trois As. 13.40 Serie; Los Indonésias (Club Dorothée.
Ruit ca suffit; Arnold et Willy;
Parker Lewis; Drôle de via;
Sakit les Musclés; Jeck.

17.50 Série: Premiers balsers.

18.20 Série : Les Filles d'à côté. 18.50 Magazine : Coucou c'est nous l Invité : Patrice Leconte. 19.50 Divertissement : Le Bébête Show (et à 0.00). 20.00 Journal, Météo et Météo

20.00 Journal, Météo et Météo des neiges.

20.45 Variétés : Sacrée soirée.
Emission présentée par Jean-Pierre Foucautt, Sophie Favier, Nathatie Simon, Leurent Beffie, Dan Bolander et Sam Z. Spécial Holiday on lee en direct du Patais des sports. Avec Surya Bonaly, Philippe Candeloro, François Feldman, Hélàne, Lova Moor, Jill Caplen, Paul Young.

Young.
Magazine : 52 sur la Une.
De Jean Bertolino. Vieillirons-nous ensemble? Reportage d'Anne Gellois et Michel Sal-22,45

landre. 23.45 Magazine : Les Rendez-vous de l'entreprise.

0.05 Journal et Météo.
0.10 Série : Passions (et à 3.35).
0.35 TF 1 muit (et à 1.30, 2.30, 3.30, 4.05).
0.45 Documentaire : Le Chemin des Indiens morts.
La Descendance d'Isho.

Documentaire : L'Equipe Cousteau

en Amazonie. La Rivière de l'or. enmantaire : 2.40 Histoires naturelles (et à 4.10, 5.05). Portrett d'homme svec enimeux; La petite vénerie : Il court, il court ; Demain, la chasse. 4.40 Musique.

FRANCE 2 6.00 Feuilleton:

Monsieur Belvédère. 6.30 Tálámatin.

Le meilleur du câble chaque semaine, dans le supplément radio-télé du Monde

1270 B Avec le journal à 7.00, 7.30. | 12.00 Flash d'informations. 8.00. | 12.05 Télévision régionale. Feuilleton: 8.30 Amoureusement vôtre. Feuilleton: 8.50 mour, gloire et beauté. 9.15 Télévisator 2.
Dessins animés et un vidéo, Super Mario.
11.15 Flash d'informations. 11.20 Jeu : Motus. 11.50 Jeu : Pyramide (et à 4.30). 12.25 Jeu : Ces années-lè. 12.59 Journal et Météo. 13,45 INC. 13.50 Série : Le Renard. 14.50 Série : L'Enquêteur. 15.50 Variétés : Vaneres:
La Chence aux chansons
(et à 5.00). Emission présentée par Pascal Sevran. Les
voix du cisi. Hommage à des

arises dispares.

16.45 Jeu:
Des chiffres et des lettres. 17.15 Série : Seconde B. 17.40 Série : Les Amées collège. 18.10 Magazine : C'est tout Coffe. 18.40 Jeu : Un pour tous. 19.15 Jeu : Que le meilleur gagne. 19.50 Tirage du Loto (et à 20.45). 19.59 Journal, Journal des courses et Météo.

Collectées par leur Fédération professionnelle, les entreprises publient d'abord leurs offres d'emploi sur

3615 OE

20.50 Téléfilm: Le Droit à l'oubli.
De Gérerd Vergez, avec Stéphene Audren, Isabelle Pasco.
Une femme écrivain et une jeune fille qui sort de prison.

22.25 Première ligne.
Brasiers: Turquie, Iran, Irak, documentaire de Michel Honorin. rin. Les conflits du Kurdistan.

Les confirs du Rirossei.

23.55 Journal et Météo.

0.00 Magazine:
Le Cercle de minuit.
Présenté par Michel Field.
Emission spéciale Salon du
ilvre. Invité: David Mac Neil
(Tous les bars de Zenzibar). 1.05 Courts métrages : Histoire courte. Le Sience de l'été; Quand

bien même 1.30 Magazine : Bas les masques (rediff.). 2.40 Emissions religieuses 2,40 (rediff.). 4.10 Dessin animé (et à 4.55). 4.15 24 heures d'info.

FRANCE 3 7.00 Premier service.
Présenté per Brighte Vincent.
7.15 Bonjour les petits loups.
8.05 Les Minikeums.

12.45 Journal. 13.00 Sport : Patinage artistique. Championnets du monde en direct de Makuhari (Japon) : Libre couples.

14.30 Documentaire animalier. 14.55 Série : La croisière s'amuse. 16.40 Jeu : Les Délires d'Hugo. Invitée : Nina Morato.

17.45 Magazine : Une pêche d'enfer. 18,25 Jeu : Questions 18.50 Un livre, un jour. Guide Gellimard New-York. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.09 à 19.31, le journal

20.05 Tout le sport. 20.20 Dessin anime : Batman. 20.45 INC. 20.50 ► Magazine : La Marche du siècle. Présenté par Jean-Merie Cavada. Etats d'urgence : la

22.25 Journal et Météo. 22.55 Mercredi chez vous.
Programme des télévisions régionales.

**CANAL PLUS** En clair jusqu'à 7.25 •

6.59 Pin-up des créateurs. Star hollywoodienne (et à 12.29). 7.00 CBS Evening News. 7.23 Le Journal de l'emploi. 7.25 Canaille peluche.

En clair jusqu'à 8.35 7.55 Ca cartoon. 8.35 Documentaire : Les Cyrams du Costa-Rica. De Martin Dohm. 9.05 Cinéma : Maciste

contre les Mongols. II Film italien de Domenico Pao-lella (1964). Avec Mark Forest, José Greci, Grazia Maria Spina. 10.30 Flash d'informations. 10.35 Magazine : Dis Jérôme ? Présenté par Jérôme Bon

trediff.). 10.45 Le Journal du cinéma. 10.50 ▶ Téléfilm : Chien et chat 2, l'embrouille. De Marc Simenon, avec Roland Glraud, André Dussol-

- En clair jusqu'à 13.35 -12.30 Magazine : La Grande Famille. 13.30 Le Journal de l'emploi. 13.35 Décode pas Bunny. 14.30 Série animée :

Léa et Gaspard. 14.35 Documentaire : Condors.
De Michel Terrasse. 15.30 Documentaire : Le Cinéma des effets spéciaux.

2. Masques et maquillages, de Lise Romanoff et Steven 15.55 Sport : Football.
Pussie-France. Cuart de finale retour du championnet d'Europe espoirs, en direct de 17.50 Surprises. 18.00 Canaille peluche. Albert, le cinquième mousquetaire. – En clair jusqu'à 21.00 – 18.30 Ça cartoon. 18.45 Magazine : Nulle part ailleurs. 20.30 Le Journal du cinéma du mercredi. Bandes-annonces ou extraits de films.

21.00 Cinéma : Gladiateurs. 21.00 Cinema : Gladiateurs. II Film américain de Rowdy Her-rington (1991). Avec Cuba Gooding Jr., James Marshall, Robert Loggia. 22.35 Factor : 22.45 Cinéma : Le Pays des sourds. EE Film français de Nicolas Phili-bert (1992).

Un remarquable documentaira evec de vrales histoires et de avec de vraies ristores et de vrais personneges.

0.20 Cinéma : Loin de Berlin. 11 Film franco-allemand de Keith McNally (1992). Avec Armin Mueller-Stahl, Werner Stocker, Tatjana Blacher Iv o.). (v.o.). Deuxième long métrage d'un

jeune réalisateur britannique. 1.50 Documentaire : National Geographic.
5. Les Vagabonds de l'océan. 2.40 Surprises. **ARTE** 

– Sur le câble jusqu'à 19.00 ––

17.00 Court métrage : Charlot chef de rayon. De Charlie Chaplin (rediff.). 17.25 Magazine : Transit. L'Italie de Fellini à Beriu

Le Dessous des cartes. 18.30 L'empire était-il russe ou soviétique? (rediff.). Documentaire : Des images qui ont changé le monde. Le mythe Mariyn (rediff.).

19.00 li était une fois... Davy Crocket.

19.35 Magazine : Mégambr.
Présenté par Martin Messonnier. Calvin Russel : Almas
Almatov : Atau Tanaka : Ten-

777 3615 CRUCI 7 7 Vous aide à résoudre les problèmes de Mots-Croisés. Trouve les Anagrammes de votre nom, quasi prophétiques pariels, dréssames le plus souvent...

1,27 F is minuse

dance techno; Def American; Inde, 1= partie; Nick Cave; Les rebelles du Grand Sud. 20.28 Chaque jour pour Sarajevo. 20.30 81/2 Journal. 20.40 Musica. 20.41 Documentaire:

Jocumentaire:
John Williams, un portrait.
De David Thomas.
Jazz, pop, classique, un guitariste sans frontières. 21.40 Musique:
Le Concerto d'Aranjuez.
De Joaquin Rodrigo. Avec
Pepe Romero et The Academy of Saint Martin in the is, dir. I 22.05 Documentaire :

Ombres et lumières. Un portrait du comp Joaquin Rodrigo, de Larry Weinstein. Bien qu'aveugle très jeune, le compositeur espagnol sut tra-duire en musique la puissance de la lumière castillane.

Cinéma : Professeur Hannibal. ■■ 23.15 Film hongrois de Zolten Febri (1956). Avec Erno Szabo, Manyl Kiss, Zoltan Maklary

<u>M 6</u> 7.00 Informations: M 6 express (et à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00).
7.05 Contact 6 Manager.
7.10 Les Matins de Christophe (et à 8.05).
9.05 Musique:
Boulevard des clips (et à 10.05, 1.15, 6.00).
11.05 Série: Daktari.

12.05 Série : Papa Schultz. 12.35 Série :

12.35 Série:
Les Routes du paradis.

13.35 M 6 Kid.
Hammerman; Conan, l'aventurier; La Petite Boutique des horreurs; Moi, Renert.

16.00 Monavine:

16.00 Magazine : La Tête de l'emploi. Les Métiers verts (rediff.).

16.30 Magazine : Fax'0 (et à 0.45, 5.10).
17.00 Variétés : Multitop.
17.30 Série : Rintintin Junior. 18.00 Série : Flash. 19.00 Série : Mission impossible, 20 ans après. 19.54 Six minutes d'informations,

Mátán. 20.00 Série : 20.00 Sene :

Madame est servie.

20.35 Magazine : Ecolo 6
(et à 1.10). Présenté par
Michel Cellier. Les nouveaux
gardes chempêtres.

20.40 Magazine :

Duel autour du monde. 20.45 Série : Nestor Burma.
Casse-pipe à la Nation, de Claude Grinberg, avec Guy Marchand, Natacha Lindinger.
Enquête sur l'assassinet d'une jeune femm. 22.25 Téléfilm :

De Rod Holcomb, avec Tim Matheson, Lisa Richhom. Un photographe accusé d'exhibitionnisme et de vois à main armée.

0.05 Magazine : Emotions. 0.35 Six minutes première heure.

Preuves à l'appui.

2.30 Rediffusions. Selsa opus 4 : Venezuela ; Raid de l'amitié ; Les Enquêtes de Capital ; Fréquenster ; Culture rock.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Antipodes. Littérature marocaine. 21.32 Correspondences.

Des nouvelles de la Belgique, du Canada et de la Suisse. 22.00 Communauté des radios publiques de langue trancaise. Rencontre avec Jean-Luc Ver-

nal, dessinateur de bandes 22.40 Les Nuits magnétiques Femmes au jour le jour. 2. Le choix de la campagne.

0.05 Du jour au lendemain. Avec Emmanuel Terray (Une passion allemande).

0.50 Musique : Coda. Les musiciens du métro (3).

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 18 mars au Châtelet à Paris) : Concarto pour violoncelle et orchestre en si mineur op. 104, de Dvo-rak; Ainsi parlait Zarathoustra, de R. Strauss, par l'Or chestre philharmonique Radio-France, dir. Eliahu nce, dir. Eliahu Inbal ; sol. : Truis Mork, violar 22.30 Solista, Gyorgy Cziffra, piano. 23.07 Ainsi la nuit. Sonate pour

violon et plano nº 5 en fa majeur, de Beethovan ; Images d'orient pour piano à quatre mains op. 66, de Schumenn; Trois pièces pour quatuor à cordes, de Stravinsky. 0.00 L'Heure bleue. Tendances

hexagonales, par Xavier Pré-vost. Le concert : le Quintette à cordes du violoniste Pierre Blanchard avec Vincent Paglia-rin, violon, Michel Michalakakos, alto, Jérôme Pernoo, vio-loncelle, Claude Mouton,

Les interventions à la radio France-Inter, 8 h 40 : Jean Boissonnet («Redio-Corr»). Radio-Shalorn, 18 h 30 : Jean-Christophe Cembadélis (d.e grand débata).

MS et SPECTACLE

#### **Virgule**

Un criminel ne revient pas toujours sur le souvenir de ses crimes. Paul Touvier, par exemple, ne se souvient absolument pas d'avoir jamais été antisémite. Durant les années où il pourchassait juifs et résistants dans la région lyonnaise. il était trop préoccupé par son amour de l'ordre et de l'humenité pour avoir remarqué l'existence des rafles, des étoiles jaunes et du statut des juifs.

A l'appui de son déni, l'ancien milicien a inventé la preuve par la prière. Il a ainsi

entrepris de prononcer, face à la cour d'assises devant laquelle il comparaît, le credo catholique. Afin que chacun puisse vérifier qu'il ne contient « pas une virgule antisémite ». Mais sa mémoire, décidément faillible, ne lui aura pas permis de le réciter jusqu'au bout : les mots de la foi qu'il affiche, soudain, sont restés en suspens. C'est, sans doute dans les points de suspension que résidait l'aveu du négateur de son propre credo.

**PROCYON** 

LYESSENTIEL

#### DÉBATS

Touvier: «Non à un procès-spectacle!», par Yoram Sheftel. Diagonales, par Bertrand Poirot-Delpech : «Le temps introuvable ». Partis : « Conte d'un financement ordinaire », par Michel Guénaire (page 2).

#### ÉTRANGER

#### Des armes lourdes serbes autour de Sarajevo

La Force de protection des Nations unies (FORPRONU) a annoncé que des « casques bleus » avaient découvert plusieurs armes lourdes serbes dans la zone d'exclusion autour de la capitale bosniaque. A Bruxelles, l'OTAN a immédiatement agité la menace de frappes aériennes (page 3).

#### POLITIQUE

#### Cantonales: affrontement entre M. Arreckx et le Front national dans le Var

Après le premier tour, à l'issue duquel la candidate FN, Eliane Guillet de la Brosse, a devancé le président du conseil général du Var, Maurice Arreckx, dans « son » sixième canton de Toulon, l'heure est à la mobilisation en vue d'un second tour qui place les électeurs de gauche en position d'arbitre, et qui se déroulera sur fond de relève politique pour la mairie de Toulon et le département (page 6).

#### SOCIÉTÉ

#### L'affaire des journaux électoraux de M. Carignon

Deux dirigeants de sociétés filiales du groupe Lyonnaise des eaux-Dumez, Louis Béra et Jean-Jacques Prompsy, ont été en examen, jeudi 17 mars, pour « abus de bie par le juge Philippe Courroye qui instruit l'affaire des magazines électoraux d'Alain Carignon, maire de Grenoble, aujourd'hui ministre de la communication, lancés lors de la cam-pagne des municipales de 1989 (page 12).

#### La voix qui nie de Paul Touvier

L'ancien chef du renseignement de la Milice pour la région de Lyon était un ignorant. A l'entendre, lundi 21 mars, répondre à l'interrogatoire de personnalité devant la cour d'assises des Yvelines, il ne savait rien des rafles de 1942, rien du « statut » des juifs selon Vichy, et n'était pas davantage antisémite (page 12).

#### SCIENCES . MEDECINE

#### L'autopsie en danger de mort

Le texte de loi sur la bioéthique voté par le Sénat menace cette pratique scientifique fondamentale (page 13).

#### **CULTURE**

#### Un entretien avec Jacques Toubon

Alors que s'ouvre à Paris, porte de Versailles, le quatorzième Salon du livre, le ministre de la culture et de la francophonie s'explique sur l'avenir de l'écrit et sur sa diffusion - librairies, bibliothèques, nouvelles technologies (page 17).

#### ÉCONOMIE

#### Le CIP mort-né?

La nouvelle version du contrat d'insertion professionnelle, présentée par Michel Giraud, ministre du travail, aux organisations syndicales, et dont le décret à été publié au Journal officiel mardi 22 mars, n'a pas apaisé la protestation des lycéens. De leur côté, les syndicats maintiennent leur opposi-tion et le CNPF avoue sa perplexité face à un CIP qui apparaît aujourd'hui quasiment mort-né (page 21).

#### Services

Abonnements... Annonces classées ...... 14 Météorologie ... Mots croisés....

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3617 LMDOC et 36-29-04-56

Ce numéro comporte un cahier

#### Demain

Arts et Spectacles Méconnu en France, en dépit rank Lloyd Wright est l'un des grands architectes de la modernité. Mort en 1959, il laisse une œuvre immense. Le Musée d'art moderne de New-York lui consacre une rétrospective très complète.

Le numéro du « Monde » daté mardi 22 mars 1994 a été tiré à 599 749 exemplaires

En attendant d'autres modifications

#### Jean-Pierre Elkabbach présente une grille rajeunie

pour France-Télévision Jean-Pierre Elkabbach, président de France-Télévision, a présenté, lundi 21 mars, les nouveaux éléments d'une grille de printemps en évolution, douce. D'autres modifications de programmes viendront à l'été et à l'automne, pour peaufiner la naissance d'une télévision « nouvelle ».

Le but affiché est de bâtir des lignes de programmes fermes et « cohèrentes » pour que les téléspectateurs s'y retrouvent, mais aussi suffisamment ouvertes et souples pour qu'ils puissent y

En termes d'information, cela se traduira, par exemple, par le maintien du journal télévisé de 20 heures sur France 2, mais aussi par la possibilité de « cas-ser » la grille pour bâtir une soirée autour d'un événement politique ou international

Pour les soirées, le « Ciné-Club» de Claude-Jean Philippe est fixé au jeudi à une heure raisonnable (22 h 30), mais devient franco-français: adieu, donc, les chefs d'œuvres hollywoodiens en noir et blanc sous-titrés, mais vive le « Cercle de minuit » spécial cinéma qui le suivra immédia-

Thierry Ardisson reviendra avec une nouvelle émission le samedi à 22 h 30; Frédéric Mitterrand alternera avec un film policier le vendredi soir, Nagui et son « Taratata » tenteront de séduire les jeunes le dimanche soir et non plus le-

nouveaux magazines comme «Rapp tout» (qui remplace « Jamais sans mon livre »). émission culturelle animée par Bernard Rapp, ou «A vous de voir», animée par Jacques Chancel et d'autres magazines déjà installés comme «Strip-Tease» ou «Les brûlures de l'Histoire » tenteront de fidéliser les téléspectateurs.

L'enjeu de tous ces change-ments est à la fois de conserver les téléspectateurs âgés qui constituent le gros de l'audience de France-Télévision et de conquérir les jeunes qui fuient les chaînes publiques au bénéfice des télévisions privées.

Tation contraint, diques dars, monaires, desaus or clastors tens parantes d'origino Podes non contractualles uffres rainbles dans la limite des riocks dispuniètes

Comptes de la nation et prévisions de croissance

### Le gouvernement mise sur la création de 135 000 emplois en 1995

La croissance économique atteinen 1995 estime le gouvernement dans les prévisions soumises mardi 22 mars à la Commission des comptes de la nation. Les pouvoirs publics n'ont donc pas changé le chiffre de croissance pour 1994 qui figurait dès septembre dernier dans l'annexe de la loi de finances transmise au Parlement. Cette estimation qui avait paru à l'époque trop optimiste, paraît maintenant plutôt pessimiste, compte tenu de la reprise de confiance dont font preuve les chefs d'entreprises depuis quelques mois. La plupart des instituts privés de conjoncture ont d'ailleurs relevé leurs prévisions qui varient entre 0,9 % pour le plus pessimiste (Rexecode proche du patronat) et 1,8 % pour le plus optimiste (l'Expansion), la moyenne s'établissant à 1,3 %. Cela pour 1994, Pour 1995, la prévision moyenne s'établit à 2,7 %.

M. Alphandéry a donc beau jeu de souligner qu'il a eu raison de ne pas réviser à la baisse les prévisions officielles, lorsque à l'automne «tous les instituts broyaient du noir». Seule modification importante : la hausse des prix sera nettement moins forte que prévu, se limitant à 1,6 % au lieu de 2,2 % prévu. En 1995, le taux d'inflation ne dépasserait pas 1,7 %.

La reprise qui va s'accélérer en dra 1,4 % cette année, puis 2,7 % cours d'annéerenversera les tendances sur le marché du travail au second semestre. C'est à partir de l'été que les créations d'emplois devraient être plus nombreuses que les suppressions. Mais en moyenne annuelle, cette année devrait encore enregistrer un recul de 0,7 % de l'emploi salarié (environ 105 000). En 1995 en revanche, il devrait être créé entre 130 000 et 140 000 emplois nets (+0,9 %). Le gouvernement ne fait en revanche aucune prévision sur l'évolution du

> Le pouvoir d'achat du revenu disponible qui outre les revenus notamment salariaux, comprend les impôts et les prestations sociales. stagnerait complètement cette année mais recommencerait à progresser de 1,5 % en 1995. Le gouvernement prévoit une accélération de la consommation des ménages qui progresserait de 0,8 % cette année et de 1,9 % en 1995, du fait notamment d'une baisse du taux d'épargne qui à partir de son niveau de 1993 (environ 13 % du revenu disponible) passerait à 12,3 % cette année et à 11,9 % en 1995. Dans le comportement des ménages est évidemment la grande

Avec un solde positif de 2,7 milliards de francs

#### Le commerce extérieur a été de nouveau excédentaire en janvier

Le commerce extérieur de la France a été de nouveau excédende repère fixe.

Sur France 3, « Derrick» passera le dimanche soir, mais de nouveaux magazines comme de point en décembre), mais déficitaire avec le Japon (de 2,1 milliards) et les exportations à 23,3 deilliards. Etats Unis (de 2,6 milliards de faisant apparaître un solde positif, en données bouse de 100 positif de francs. Après correction des variations saisonnières, les ventes à l'étranger atteignent 97,1 milliards de francs et les achats 94,39 mil-2.7 milliards de francs.

> La balance des produits manu-facturés (matériel militaire compris) a été excédentaire de 2,1 milliards de francs après + 7,8 milliards en décembre 1993. Les échanges de produits agroalimentaires ont laissé un solde positif de 2,87 milliards de francs (+ 5,2 milliards en décembre). Le déficit de la balance «énergie» a atteint 6,5 milliards de francs contre 4,1 milliards en décembre.

Par zones géographiques, le commerce extérieur a été excédentaire taire au début de l'année, selon les de 1,6 milliard de francs avec résultats publiés mardi 22 mars. l'Union européenne (+ 5,1 milliards

L'excédent des paiements exté-

rieurs de la France. - L'excédent de la balance des paiements courants de la France a triplé en 1993, contre 20,5 en 1992. Cette progression s'explique en grande partie par le suréquilibre de la balance des marchandises (53,2 milliards). Malgré des sorties nettes de capitaux à long terme (20 milliards, contre 117,9 milliards d'entrées nettes en 1992), la balance de base, qui, outre la balance des paiements courants, prend en compte les mouvements de capitaux à long terme, a dégagé un excédent de 38,9 milAu «Monde»

#### Jean-Marie Colombani nomme l'équipe de direction de la rédaction

Jean-Marie Colombani a installé, lundi 21 mars, la nouvelle rédaction en chef du Monde. Sous la direction de Noël-Jean Bergeroux, qui avec Philippe Labarde, rédacteur en chef, adjoint au directeur de la rédaction, apportent un regard extérieur au journal, la continuité de l'équipe existante est assurée par Thomas Ferenczi et Robert Solé, adjoints au directeur de la rédaction, ainsi que par Bertrand Le Gendre. Représentatifs de la diversité de la rédaction, Danièle Heymann, Bruno de Camas, Laurent Greilsamer, Edwy Plenel et Luc Rosenzweig sont nommés rédacteurs en chef.

Bruno Frappat est nommé directeur éditorial. Daniel Vernet reste directeur des relations internationales. Michel Tatu conserve ses fonctions de chef de la documentation et devient conseiller de la direction. Alain Fourment redevient secrétaire général de la rédaction.

#### Création d'un poste de médiateur

Ensin le Monde innove avec l'installation d'un poste de médiateur. Cette initiative, qui constitue une première dans la presse fran-çaise, doit répondre aux besoins des lecteurs d'avoir un interlocuteur privilégié, qui leur permette de faire valoir leur point de vue en cas de conflit, de tension ou de polémique sur la façon dont tel ou tel événement est traité (ou non traité) dans le journal. Son rôle, hors hiérarchie rédactionnelle, est d'expliquer, de faire comprendre aux lecteurs les conditions de travail des journalistes et leurs pratiques professionnelles, et de permettre à ces derniers de mesurer les réactions des lecteurs. Le médiateur interviendra dans les colonnes pour expliquer, instaurer et entretenir un dialogue entre l'opinion et la rédaction. Il ne se substitue nas au directeur de la rédaction sur les questions de déontologie, mais permet au journal d'être en lien permanent avec ses lecteurs. Ce poste est confié à André Laurens.

Roger Fauroux quitte l'Association Hubert-Beuve-Méry. -Roger Fauroux vient de quitter l'Association Hubert-Beuve-Méry. Dans une lettre adressée à Michel Houssin, président de l'Association, l'ancien ministre explique qu'il souhaite élaguer certaines de ses responsabilités et il précise que « cette démarche n'est en aucun cas une démonstration de méfiance visà-vis de la nouvelle direction qu'[il a] contribué à élire ».

# Power Macintosh™est chez IC... Je répète : Power Macintosh™ est chez IC... Je répète : Power...



Premier distributeur Apple d'Europe, IC vous présente dès maintenant Power Macintosh", l'ordinateur le plus puissant du monde. Compatible avec toutes les plus grandes applications et déjà disponible chez IC dans

21 PLACE VENDOME 75001 PARIS (1) 42 86 90 90 • ICAGCRO VALLEY 7 RUE GAULLE 92200 NECELLY (1) 40 37 17 17 • IC MARSEBLE 94 AVENUE DU PRADIO





Power Macintosh 6100/60. 12650 Fht 8/160 Mio, Unité contrale seule. 15 003 Par. Avec mo couleur Apple et claster. 16 490 Flat. 19 557 Ric.

toutes ses configurations (mémoire vive extensible jusqu'à 264 Mo, disque dur jusqu'à 1 Go), Power Macintosh est là : vous devriez déjà être chez IC. 36 15

13008 MARSEILLE 91, 57, 25 08 • RC ABK EN PROVENCE 33 BD DE LA RÉPURLIQUE 42.38.28 08 • II: ANICHON 12.80 RASPAL 90.82.22 22 • IC TOULOUSE 25 RUE OZENNE 61.25 62.32 • IC NANTES 3 ALLÉE DES TANNEIRS COURS DES 50 OTAGES 40.47 08.62 • IC EYON 47 COURS DE LA LIBERTÉ 69008 LYON 78.62.38.38

APPLE ET VOUS IL Y A JC

La fin de l'e



THE METERS AND THE PARTY OF THE

· (4) 全国中国 

Ĵ



# Le Monde

# La fin de l'exception informatique

ANS leur langage imagé, les boursiers rap-pellent toujours que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Faute de connaître cette maxime, ou d'agir en conséquence, les informaticiens en éprouvent actuellement la dure réalité. Si le terme de débâcle est trop fort, il n'en reste pas moins que, pour eux, le temps de l'âge d'or est bel et bien révolu.

de la redactio

talić, jund: 2: man redaction on one! c Sons la direction de

tion, apportent and the l'équipe existante et

Gendre Represe

Heymann, Brane de Carrent Greek Greeken

Luc Rosenzweig seine reducteurs en enet

Bruno Frappal to.

directeur estimat

reste directeur de sationales. Muste

ses fonctions de

mentation et de et de la direction. A reference le réduction.

Création d'un m

ner bremiss gours

guise, doit regresse 🚉

des lecteum Careray

er Faurcus (372)

ger Hubert-Berk

de mediale.

Comme à chaque fois en pareil cas, les anecdotes les plus éclairantes circulent, certes teintées de catastrophisme. De même qu'on commence à rencontrer des cadres au chômage de longue durée qui obtiennent le RMI (revenu minimum d'insertion), il y a des informaticiens qui sont entraînés, tout aussi logiquement, dans la même galère. Des cabinets, des recruteurs, racontent le désarroi de ces spécialistes, hier encensés et rémunérés à des sommets de rêve, qui font la découverte qu'ils ne valent « plus » que 8 000 francs par mois ou le salaire d'un technicien. Pour ceux-là, la découvenue devient totale quand on leur signific que leur qualification est marquée par l'obsolescence ou que leur éloi-gnement du marché du travail leur a fait perdre le

contact avec les évolutions technologiques. Certains ne s'en remettent pas, comme ce directeur informatique en fin de droits, filmé par une équipe de reportage pour les besoins d'une soirée thématique sur le chômage des cadres organisée par la chaîne ARTE au printemps dernier. Il portait encore beau, vivait dans une résidence de banlieue chic au milieu de quelques couples dans la même situation que lui, et roulait dans une luxueuse italienne flambant neuve. Question de standing, pour quelqu'un qui avait eu une voiture de fonction, 400 000 francs de salaire annuel et, prétendait-il, « 170 000 francs de notes de frais ». À quelques jours de tout perdre, il voulait y croire. Mais avouait aussi que, depnis la perte de son emploi, et donc de son statut, il avait eu un accident de circulation, avait été cambriolé, puis avait divorcé. « En vingt-cinq ans, il ne m'était jamais rien arrivé de sem-bluble », notait-il, à peine décontenancé et déjà

Evidemment, il ne faut rien exagérer, et les cent mille informaticiens ne sont pus tous menacés par une unle sessente aux suiters. Mais il n'empêche que les offers s'élemploi settensées par l'APEC (Association pour l'emploi des cadres) ont enregistré une baisse par l'APEC (Association pour l'emploi des cadres) ont enregistré une baisse par l'APEC (Association pour l'emploi des cadres) ont enregistré une baisse par l'apectation de 1000, 1001 c'esta dire bien avant la significative dès 1990-1991, c'est-à-dire bien avant la dégringolade observée pour les autres catégories de cadres. Si on constate une légère reprise depuis deux mois, elle demeure particulièrement timide dans ces secteurs, touchés par la crise en même temps que par une formidable mutation technologique. Désormais, les salaires flamboyants sont révisés à la baisse, de 20 % au minimum pour certaines qualifications, et les plus de quarante ans, sans parler des autodidactes de la

fonction, éprouvent de sérieuses difficultés. Avec le recul, l'époque de l'euphorie paraît saugrequi ont amené une profession à entretenir des illusions, et surtout à ne pas comprendre les signaux d'alarme qui lui étaient envoyés avec de plus en plus d'instance. Maîtres d'une technique appelée à une croissance exponentielle depuis les années 60, les informaticiens se sont comportes comme toute caste disposant d'un savoir recherché. Ils ont fait monter les rémunérations qui ne s'inscrivaient plus dans les grilles des entre-prises et ont multiplié les exigences à coups de miritiques et coûteux projets. Ils ont pratiqué le turnover à

Hier encensés, les informaticiens bénéficiaient de rémunérations flamboyantes, aujourd'húi le retour à la normale s'accompagne d'une vraie banalisation



grande échelle, remforçant ainsi leur image de mercenaires, et se sont servis des SSII (sociétés de services d'ingénierie informatique) autant que celles-ci se sont

OURTANT, le ver était dans le fruit. Des sociétés ont filialisé cette activité, devenue ingérable en interne. Des SSII se sont en réalité transformées en nces d'intérim très particulières, louant une maind'œuvre de haut niveau en fonction de contrats de ance, sans réel apport de conception. Puis l'exaspération a gagné les dirigeants d'entreprise, qui ont progressivement remis en question le pouvoir des informaticiens sur leur propre informatique, ou qui ont voulu prendre leurs distances avec les systèmes sophistiqués qu'on souhaitait leur imposer.

surtout, le virage technologique a précipité ce qui était déjà en germe. Après les grandes unités complexes, dominées par les seuls spécialistes, est arrivée l'heure de la petite informatique, des réseaux et des réseaux et des réseaux de result qui consert comme le result de stations de travail, qui sonnait comme la revanche de l'utilisateur, soucieux de voir le matériel s'adapter à

ses besoins. Avec la micro-informatique s'est forgée l'opinion selon laquelle il n'était pas nécessaire d'être un champion de la programmation pour utiliser un ordinateur. Fatalement, la crise qui avait touché les grands constructeurs, en amont, ne pouvait que se propager, à la fois dans les SSII et parmi les informaticiens, en aval. C'est le contraire qui eût été étonnant.

Bien sûr, il ne faudrait pas en conclure que « le métier est foutu ». Il change seulement de nature, l'exception informatique est morte, et le retour à la normale s'accompagne d'une vraie banalisation. Une a géographie nouvelle » apparaît, et, repositionnée, la profession a encore un bel avenir devant elle, si elle accepte de céder au réalisme. D'ailleurs, des opportunités existent toujours, pour qui sait trouver les bons créneaux et n'hésite pas à évoluer. Y compris en dehors de l'informatique, puisque, inéluctablement, tout informaticien est appelé un jour à être dépassé. Dans une banque, n'a-t-on pas décidé de les trans-former en cadres commerciaux, le moment venu?

■ L'âge d'or Le maître à bord

par Catherine Leroy

■ Des seigneurs déchus Savoir vivre les mutations

par Francine Aizicovici

■ Grandeur et décadence des SSII Un retour de bâton

par Marie-Béatrice Baudet

page ii

■ Douloureuse réintégration dans l'entreprise L'adaptation est devenue nécessité

par Algin Beuve-Méry

Les niches du futur Un auxiliaire indispensable

par Marie-Claude Betbeder

MANAGEMENT

de la technologie par Catherine Lévi

ÉCHOS, LIBRAIRIE

page IV

🛘 « Un pour dix, dix pour un » par Jacques Nikonoff

page V



CHEPS DE PROJET, INGÉNIEURS ACHATS, INGÉNIEURS COMMERCIAUX, INGÉNIEUR SERVICE PRIX, JEUNE INGÉNIEUR CHIMISTE, RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, RESPONSABLE ACHAT-LOGISTIQUE, CONTROLEUR DE GESTION,

> Allez directement en dernière page, le plus court chemin vers la réussite...

... qui passe par Strasbourg, Paris ou Bursa...



INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT

## **Executive MBA**

#### Faire la différence.

Totalement compatible avec la vie professionnelle, l'Executive MBA est réservé aux jeunes managers à fort potentiel. Ce programme constitue un atout décisif dans le développement de leur carrière. Basé sur les principes d'interaction et d'innovation, l'Executive MBA d'ESSEC IMD est le fruit de l'expérience et de l'excellence du corps professoral international de l'ESSEC.

Prochaine session: juillet 1994 à octobre 1995. 80 jours échelonnés (vendredi/samedi). CNIT, BP 230, 2 place de La Défense, 92053 Paris-La Défense.

**Programmes dirigeants Executive programs** 

46922100 VIVIANE HENRIOT OU CATHERINE BOURGEOT

une denrée rare, les informaticiens menaient les entreprises par le bout du nez. Une situation qui --s'explique par les conditions dans :-lesquelles l'informatique s'est -imposée à partir des années 60. -- «On a vécu une aventure technologique effrénée, complexe et imprévisible », explique Agnès Chauvin, responsable de Temps dense, un cabinet conseil en res--sources humaines en informa-

... Un nouveau corps de métier est apparu qui s'est forgé au rythme des évolutions techniques. « Dans les industries traditionnelles, on savait quel profil, quelle forma-tion, quelle expérience professionnelle il fallait pour tel poste, et à quel salaire. Dans ce nouvel univers professionnel non structuré, il a fallu tout inventer », explique Pierre-Yves Le Bihan, délégué général du CIGREF (1). Point n'était besoin d'avoir un bac + 5. On prenait celui qui savait. Un technicien qui avait appris à bidouiller sur le tas pouvait saisir sa chance. . Des gens qui n'avaient pas de bases très solides en dehors de leur technicité ponctuelle se sont trouvés propulsés à un niveau d'autorité, d'influence, de pouvoir et de rémunération incroyable », relate Pierre-Yves Le Bihan.

#### Fort « turn over »

Les entreprises faisaient les maigres sorties d'écoles pour recruter ingénieurs et techniciens. Dès que quelqu'un avait appris à ru travailler: sur informatique dans nne entreprise; des processus de séduction presque infâmes étaient mis en place pour le débaucher », raconte Agnès Chauvin. C'était · l'époque où les informaticiens traversaient la rue pour 20 % de plus. On formait également à grande vitesse ceux qui avaient un poter tiel pour apprendre très vite. « Aux bac + 2 ou + 5 à la tête bien faite on greffait trois mois d'informatique. . Un grand nombre de scientifiques ont ainsi été recyclés: ingénieurs agro, chimistes, physiciens... Plus tard, on trouvera même des médecius et des

Le milieu était caractérisé par un fort turn over. L'appat du gain

TIER encore, ils étaient y était pour beaucoup. Mais cette mobilité excessive pouvait s'expliquer également, dans une moindre mesure, par d'autres facteurs: curiosité intellectuelle, pas-sion pour la technique, mais aussi anxiété face à cette avancée prodigieuse. Comme ils avaient peur d'être dépassés dès qu'ils avaient l'impression que leur entreprise stagnait technologiquement, ils la quittaient pour une autre qui utili-sait un nouvel outil plus puissant, plus performant.

La marginalisation des informaticiens était aussi la conséquence d'un système de gestion spéci-fique. Les DRH étaient désarmés face à ce corps de métier nouveau. Ces salariés ne rentraient guère dans leurs grilles de salaires. Pour les recruter, deux solutions : les mettre hors grille ou créer une structure juridique indépendante, filialiser le service informatique Comme les DRH étaient, d'autre part, incapables de juger de la compétence de ces super-techniciens, ils donnaient carte blanche aux directeurs des services informatiques qui se chargeaient du recrutement, des salaires, de la formation et des évolutions de carrière. « Le directeur de l'informatique régnait en maître sur son bateau, explique Pierre-Yves Le Bihan. Tous les ans, son budget augmentait de façon substantielle. Comme la direction générale n'y comprenait rien, elle faisait tout ce qu'il voulait sans vraiment exiger de retour sur investisse-ments. » Ou plutôt, nuance, Agnès Chauvin, les directions vivaient e dans une attente du miracle technologique, sans avoir réelle-ment évalué quelles pourraient

être les retombées ». En fait, les informaticiens déambulaient dans leur univers clos, avec un sentiment de toutecios, avec un senument de toute-puissance. Face à eux, les utilisa-teurs de l'informatique, en état d'infériorité, osaient à peine dire que le programme conçu était un peu trop lourd, cher, ou qu'il ne correspondait pas tout à fait à leurs éclats cette tour d'ivoire. Désormais, les informaticiens ne sont plus intouchables. Un pen douloureusement peut-être, ils ont rejoint les autres salariés au sein de

**Catherine Leroy** 

Echelles da 1/19.000

(1) Club informatique des grandes entre-

Atlas universel

LA RÉFÉRENCE

L'Atlas universel, fruit de l'association du MONDE et de

SÉLECTION DU READER'S DIGEST, est l'ouvrage de référence.

Complet, précis, prestigieux et unique en son genre, il offre une vision irremplaçable du monde contemporain.

D'une extrême richesse planimétrique et d'une codification claire

et dense, c'est à la fois un inventaire méticuleux des lieux, un point

Luxueux ouvrage culturel, l'Atlas universel est le plus actuel, le ci

EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE -

LE MONDE A PLEINE PAGE

historique et un outil indispensable.

Selection

plus utile et le moins conformiste des cadeaux.

# Grandeur et décadence des SSII

Les sociétés de services qui ont pratiqué massivement la délégation de personnel informatique vont mal, les autres se portent mieux

TANDIS que les Anglais, peut-être plus directs, parlent de « body-shopping », les Français parlent de « délégation d'informaticiens ». Le résultat, en tout cas, est le même. Il s'agit, pour une SSII (Société de services et d'ingénierie informatique), de mettre à la disposition de ses clients un ou plusieurs de ses experts facturés à la journée, Durant toute la durée de la mission, le compteur tourne.

L'opération est vite rentable. L'informaticien, salarié de la SSII, rapporte gros à sa société. Cette stratégie s'est avérée gagnante pendant les années 80 et la majorité des SSII en ont été les adeptes. Les informaticiens les plus brillants ont trouvé bien évidemment là matière à surenchère salariale, encouragés d'ailleurs par les SSII qui n'avaient plus finalement qu'à gérer un lot de CV, à la manière des sociétés d'intérim. Intérim, un mot banni dans la profession, mais qui reflé-tait pourtant une réalité.

#### Fidéliser les clients

Aujourd'hui, le vent a tourné. Les clients ont resserré les budgets informatiques, et au lieu de céder à la tentation de l'envoyé spécial superdiplômé, se sont retournés vers leurs ressources internes. « Notre métier change, analyse Patrick Portebouf, directeur des ressources humaines de Sema Group, l'une des rares SSII à ne pas être tombée dans le piège de la délégation d'informaticiens

tats en hausse de 30 %. La crise et l'évolution technologique y sont pour beaucoup. Mais il faut aussi tenir compte de la maturité de nos tenir compte de la maturité de nos utilisateurs qui attendent une véritable valeur ajoutée ». Malgré tout, quelques SSII, des irréductibles, continuent, quand l'occasion se présente, à pratiquer le « body-shopping », mais dans des conditions qui frisent désormais le délit de marchandage. « Quand un contrat important est à la clé, témoigne cet informaticien, la SSII peut aller jusqu'à embaucher le spécialiste tant réclamé par le client, juste pour la misson négociée. Cette embauche fait partie du marchandage et de la facturation qui s'ensuit. Seulement, une fois l'opération terminée, le jeune recruté se retrouve au chô-

Ces coups de poker ne font tout de même pas le printemps dans la profession. Bien an contraire. Les résultats financiers qui restent dans le rouge, les nombreux choix de cet aiguillage n'était pas le bon: 1 500 SSII de plus de dix personnes étaient recensées en 1988, moins de 1 200 l'année dernière. « Nous sommes parmi ceux qui avons su garder la tête froide explique Jean-Luc Figeat, direc-teur d'études de CGI Informa-tique, spécialiste des logiciels et progiciels. C'est pour cela que nous avons réalisé 105 millions de bénéfices en 1993 pour un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs. Mais c'est vrai que d'autres out préféré le court d'autres ont préféré le court terme et l'enrichissement immédiat plutôt que de construire du solide avec leurs clients ».

inteuse réinta

#### Les postes se font rares

ne sont pas les seules déconfites. Des informaticiens, qui s'étalent volontiers prêtés au jeu du « body-shopping » en font égale-ment les frais. Finie la course à la SSII la plus offrante en matière

Les postes à prendre sont au prix du marché, pour des experts qui ont su capitaliser leur savoir. Ot, un informaticien mercenaire ne peut cacher ses ambitions passées lors de la présentation de son



# Des seigneurs déchus

Jean-Michel, Bob et André, trois professionnels confrontés aux mutations de leur secteur

L'EST un enfant du Nord, énergique et chaleureux au sourire facile. Mais c'est un seigneur déchu. A trente-huit ans, ce directeur informatique se retrouve au chômage FORMAT GÉANT après une ascension fulgurante de 39,5 cm x 45,5 cm Volume relié. 520 pages dant 229 pages de cartes en 8 condens. quinze ans au sein du même groupe. Sa chance a été de débarquer, en 1978, après cinq ans dans la marine marchande, en plein boom de l'informatique.

Jean-Michel suit alors une formation d'analyste programmeur où il côtoie « des gens venus de tous les horizons, des babas cool à culture matheuse » attirés comme lui par ce secteur d'avenir. Il entre alors dans la filiale d'un géant du bâtiment à Villeneuve-d'Ascq, d'où il est propulsé deux ans plus tard respon-sable d'un service informatique à Toulouse il n'a que vingt-six ans. « Je faisais partie des gens à poten-tiel. Ce n'était pas une question de diplôme mais de charisme. » Comme il aime voyager, on l'envoie en 1981 sur le chantier de l'université de Ryad en tant que chef de pro-jet informatique. « C'était le chan-tier du siècle, une expérience

Mais son retour se passe mal. Rien dans ce qu'on lui propose ne l'intéresse vraiment. Finalement, il rebondit sur un poste de directeur informatique dans une filiale lil-loise. Il gagne 350 000 francs par an, siège au comité de direction. «C'était royal.» Surtout, il aime son autonomie. Aussi il n'accepte pas de la perdre quand, quatre ans plus tard, son service rejoint le siège parisien. Comme solution d'attente, on l'envoie en Côte-d'Ivoire pour six mois. Tout se passe si bien que personne ne pense qu'il repartira de là-bas. Sauf lui qui voudrait bien progresser encore. Pourquoi pas embauché dans une société de consultants qui l'envoie à travers le pays avec toute une bande dans le commercial? Mais personne ne comprend sa démarche. Il obtient tout de même un poste de commercial dans une filiale informatique parisienne, en 1991. Salaire: environ 430 000 francs par an. Seul problème: la période n'est pas favorable car, pour la première fois, la crise touche les budgets

informatiques des entreprises. Trois mois de soite il n'atteint pas ses objectifs. Licencié mi-1992, il se réfugie dans son «Nord natal», convaincu qu'il va rapidement retrouver un emploi. Mais depuis il galère, car il a deux handicaps : il coûte cher et il n'a pas de diplôme. De son amertume, de ses blessures, il parle peu. Il préfère ne jamais regarder en arrière et mettre son orgueil dans sa poche. Son demicr projet, le rachat d'une entreprise de bâtiment à Lille, sera-t-il le bon? « Il doit y avoir beaucoup de gens qui, comme moi, ont voulu progresser et se retrouvent sur le carreau. Peut-être fallais-il avoir moins d'ambition. Mais alors quel

#### Considérés comme des sorcières

jetterait pas la pierre car lui aussi n'a cessé de prendre des risques pour avancer. Il commence dans l'informatique bancaire à New-York en 1965 avec juste une licence de psy-chologie en poche. Puis il est consultants qui l'envoie à travers le pays avec toute une bande d'informaticiens.

Quand le directeur commercial part chez un concurrent, toute la bande le suit. Souvenirs : « On était payé à ne rien faire. Les budgets grimpaient sans aucun contrôle. Les salaires aussi. Les informaticiens étaient considérés comme des sorcières. Personne ne nous comprenait. On vivait en dehors des règles,

On faisait tout ce qu'on voulait. »
Les années 70, Bob les vit chez le constructeur informatique ICL. D'abord à Londres, comme consultant interne, puis au siège européen, à Puteaux, comme directeur de produit. « On était en pleine croissance de l'informatique. C'était l'anarchie complète. Au siège, on a commencé à dix personnes pour finir à quatre-vingts. Mais les évolutions technologiques des années 80 bouleversent le paysage, et Bob et ses amis ne suivent pas ICL, qui rapatrie son siège à Londres, car ils comptent bien surfer en France sur cette nouvelle vague en créant leur propre société, comme le feront de nombreux informaticiens. « Mais tout était précaire. La technique évoluait à chaque minute. Presque toutes ces sociétés ont coulé. Nous, nous avons résisté dix ans en travaillant très dur. Mais nous n'avions pas prévu que les micros se vendraient

comme des cacahuètes. ... En 1992 la société fait faillite et Bob a presque cinquante ans. Alors il prend cette fois le minimum de risques. Dans son appartement truffé d'ordinateurs, il fait de l'inté-

gration de service pour des « clients fidèles ». « Mais la sécurité n'existe plus. » Il travaille beaucoup et s'en sort bien sur le plan financier. « Quand on dit qu'on est programmeur à quarante-cinq ans, le gens ne trouvent pas ça normal. Mais moi, je me fiche de mon image sociale. Je suis un serviteur distant,

sur la lune.» André, quarante-trois ans, ne voulait pas s'ennuyer lui non plus. Aussi avec une double formation -Sup de co et informatique de gestion - il a «zigzagué» sans véri-table objectif de carrière mais en fonction de l'intérêt des postes qu'on lui proposait. Il passe ainsi près de dix ans dans un grand groupe de presse, évoluant tous les trois ou quatre ans. Sa « logique du changement » l'entraîne à démissionner en 1990. Pour devenir chef de projet informatique dans un groupe cimentier. \* Je devais ensuite prendre la succession du directeur informatique. C'est ce qui m'intéressait. » Mais était-ce réellement le moment de bouger?

Toujours est-il que le marché se retourne brutalement. En 1991, le cimentier fait faire un audit qui conclut au coût trop élevé de l'informatique. Un an plus tard André est licencié. Depuis, il cherche un emploi, mais les offres concernent d'autres profils que le sien, plus jeunes, plus spécialisés. Alors il multiplie les contacts, s'informe sur les dernières innovations et quand il se présente dans le SSII c'est en tant que consultant indépendant : « Ca me sécurise. »

Francine Aizleovici

curriculum vitae. Qui plus est, les postes se font rares. « En 1986, nous avons embauché 500 personnes. Nous en avons recruté 130 en 1993 annonce Patrick Portebouf. Parmi eux, deux tiers d'informati-ciens confirmés, surtout des chefs de projets ou des ingénieurs d'affaires, à l'aise dans notre métier de base : être intégrateurs, ce qui revient à développer dans l'entreprise cliente un système à imposé, tout en transférant notre savoir-faire ». L'inverse du principe de l'intérim, en somme. Marie-Béatrice Baudet

Le Monde

de même 12 profession Bergar chora de con la sensita de la le bon
personnes commentes
1988, monte de la commente del commente de la commente de la commente del commente de la commente del commente de la commente de la commente de la commente de la commente del commente de la commente del commente del commente del commente de la commente del commente d mere, e News and the Bullet Grants was the de bénetice en 1997. chiffre a'attante at 1 de france Man d'autres ont requi serme et l'environne dust plutes the western solide avec the same

> Les poster se font rate.

Les retters du -m ne sent pas les elle es Des informat : et .... w body shorters and ment to fra.

Les postes a mean. ma du merche e eg. du on was a se DE PERI CAL ST IS ASSE sees have be been recommend CHARLES CO. postes to the time

edniet ber bethe Sur per ARROBC: Permits ---CHEMI ELITY ... after de la co **ce qui ro**nzot su con Pentreprise as a seal um pris for it will alifer de Color († 15. 🛒

Marie-Beatont

質性的まででは、こと

Marie & Maria - 12"

plus of the Concess.

ment a partie of the

भाग केंद्र 😅

r (humi in iii)

Mark Armer

-

de les professionnels

Marie den van seciol de Marie de l'aussie & voues k to aber toute see bandr

Wester Jan Sup de 1 e form to the second quitable les to the terms grante of Part of the from the United States changement - -Rendre (1-1)

dor the minutes and a Marwest in the second Topour Fire Manufacture of the Control of the Co comments: Name Asia mataka EXPANS THE STATE OF THE STATE O NA. material and the \* Ittue Francine Addri

# Douloureuse réintégration dans l'entreprise

En proie à des évolutions de carrière plus incertaines et au chômage, les informaticiens s'adaptent

PRÉVUE, annoncée, décrite à l'avance, la chute des informaticiens dans l'entreprise (« le Monde Initiatives » du 3 juin 1992) a frappé ses ex-enfants choyés qui semblaient surfer sur les difficultés, sans jamais être atteints. Ils ont été rattrapés et se trouvent désormais confrontés aux mêmes duretés de la vie économique que les autres salariés. Mais s'ils tombent aujourd'hai, c'est parce qu'ils étaient montés trop haut. Plus qu'à une chute, nuance la dirigeante d'un cabinet spécialisé dans le reclassement des informaticiens, on assiste à une régulation du marché de l'emploi ». Les informaticiens paient au prix fort leur « réintégration » dans l'entreprise. En un sens, c'est la situation précédente qui était à la fois aty-pique et exceptionnelle. Les infor-maticiens ont fini après d'autres par rentrer dans le rang. L'analyse de la situation faite

par Jean-Marie Desaintquentin, directeur associé du cabinet Synthèse informatique, va dans le même sens. L'informatique vit, à l'heure actuelle, une révolution comparable à celle du début des années 60, du temps de son émergence, lorsque l'on est passé des ingénieurs mécanographes aux informaticiens programmeurs. La décennie 90 se caractérise par une mutation tout aussi profonde, qui provoque une seconde fracture. «L'informaticien n'apparaît plus comme le leader naturel de son secteur. » Dans l'entreprise, il a passé le relais à l'utilisateur. Son rôle consiste à intervenir soit plus en amout, ou plus en aval, pour la mise en place des systèmes et pour en assurer la maintenance.

Pendant une génération, malgré la diversité de leur fonction, de leur métier, ou de leur entreprise, les riciens out comm un statut informaticieus ont conno un stant particulier. Beneficiant d'une croissance fulgurante, ils ont constitué un vrai corps social, géré à part. Plus payés que les autres catégories de personnel, ils ont grandi en dehors de l'entreprise, protégés car l'on plaçait de grands espoirs en eux. Or, à partir de l'automne 1990, s'est ouverte une période qui pourrait s'intituler la fin de l'exception informatique. Se sont en effet conjugués un ralentissement de l'économie, l'achèvenent de la mise t grands systèmes et la nécessité pour les entreprises de faire de nouvelles économies. Et pour la première fois, les informaticiens

ont été mis à contribution. Pour expliquer les différents cycles de l'informatique dans l'entreprise, et leurs conséquences au niveau du personnel, Bernard Lemée directeur des ressources humaines à la BNP, et ancien responsable de ce secteur, compare volontiers l'implantation d'un système informatique à la création d'une ville. « Au départ, vous des-sinez le plan de la ville et son urbanisme, puis vous creusez les fonda-

— (Publicité)

Programme de 2 ans à temps plein,

Fondé en 1969, l'IFACE propose 1 programme :

tuée de séminaires ;

de la formation d'adultes.

par l'IFACE, est homologué niveau 1.

Inscriptions closes le 30 avril 1994

TCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

**FORMATION DE FORMATEURS ET** 

DE CONSULTANTS EN FORMATION

- il est ouvert aux diplômés du 2º cycle de l'ensei-

gnement supérieur ayant au moins 3 ans d'expérience professionnelle ;

- il consiste en une alternance de mises en situation

- il prépare aux différents métiers de la formation qui

Une admission directe en 2ª année peut être envisagée pour des candidats ayant une expérience significative

Le titre « Cadre de la Fonction Formation », délivré

Ce programme peut donner fieu à une rémunération des

stagiaires au titre des AFR, des CIF et des plans de formation.

RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS PEUVENT ÉTRE

OBTENUS A L'IFACE, 79, evenue de la République, 75543 PARIS CEDEX 11 - Tél.: 49-23-22-25/26.

Rentrée prévue : septembre-octobre 1994

s'exercent en entreprises, établissements d'ensei-

gnement et de formation continue, sociétés de

et de réflexions sur les expériences vécues, ponc-



tions, ce sont deux stades longs et coliteux ; enfin vous construisez les maisons, et cela devient extrêmement rapide. » De la même manière, l'installation des grandes machines, puis des infrastructures appropriées, et la formation des hommes sont deux tâches de longue haleine qui n'entraînent pas de gains de productivité immédiats. En revanche, le développement du système informatique découlant de la mise en place des deux premières phases contento toutes les écono-mies. Ce schéma s'est répété dans les banques mais il est aussi applicable aux autres activités du secteur tertiaire, ainsi qu'à une partie de l'industrie.

> Le dégonflement de la bulle

La banalisation de l'informatique, l'avenement de l'ère du nicro » et l'appropriation de l'outil informatique par son utilisateur au détriment de son « professeur » provoquent de gros dégâts sur le plan humain. « Dans l'industrie informatique, tous les phénomènes sont grossis à la loupe et raccourcis dans le temps, constate une observatrice du marché. Si l'on est vieux sur le marché du travail à partir de 50 ans, pour les informaticiens le seuil de la vieillesse est atteint à 40 ans. A cet âge, il vaut mieux avoir quitté la strate technicienne. . En fait la chute pour les informaticiens est particulièrement sévère pour les autodidactes et pour les plus de 40 ans. Quant aux

jeunes, il n'est pas rare qu'ils doivent patienter pendant un an pour avoir un contrat de travail

Toutefois, l'évolution du sort des informaticiens reste très contrastée. Certains restent en effet des nantis, tandis que d'autres ont baissé leurs prétentions et accepté des salaires parfois inférieurs de 20 % au moment de leur transfert. Autrefois l'informaticien était au cœur du système et en maîtrisait toutes les données ; maintenant, avec les serveurs miterconnectés en réseau, sa fonction l'oblige à déléguer beaucoup plus, à intervenir en relais et à superviser l'ensemble du système. S'il voit de cette façon son anra écomée et sa compétence partagée, il devient aussi plus intégré au monde de l'entreprise, « moins perçu comme un corps étranger et

plus comme un maillon de l'ensemble ». L'informaticien n'est plus considéré comme « le prolongement de la machine ».

De plus, si l'obsolescence des connaissances est particulièrement rapide dans ce secteur, ce qui engendre d'importants problèmes de reconversion, cette nouvelle industrie crée autant de nouveaux métiers qu'elle en détruit. Prédite, la chute de la profession a pu être en partie anticipée par les directions générales ressources humaines et par informaticiens eux-mêmes. Condamnés à s'adapter, pour les informaticiens s'est engagée une course-poursuite entre l'évolution technologique et l'évolution sociologique du métier.

Alain Beuve-Méry

## La traversée du désert

Tructurations, besoins de nouvelles compétences, un coup de frein a fortement marqué le monde de l'informatique au début des années 90. Et le ralentissement de l'activité économique n'y a pas grand-chose à voir. Tout au plus aura t-il révélé un phénomène plus profond : une véritable crise de légitimité des informaticiens.

Avalanche de matériels, course à la performance, accumulation de logiciels : l'informatisation des entreprises est aujourd'hui bloquée par un énorme sentiment de trop plein. « Les directions générales qui pendant des années se sont désintéressés de la gestion interne des services ont soudainement repris les choses en main pour s'apercevoir, dans la plupart des cas, qu'on avait aligné des matériels à la queue-leu-leu, qu'on avait achete des boîtes sans se préoccuper de les faire fonctionner ensemble, au coup par coup, sans schéma général», note un consultant.

> Une révolution culturelle

Le contre-coup a été radical. La pause. L'arrêt des achats, des développements, en attendant une remise en ordre générale. Dans les budgets informatiques des sociétés, les moyens sont désormais consacrés à la gestion, à la réorganisation de l'existant. Et pas à l'équipement.

Conséquence : tous les principaux acteurs y ont laissé des plumes. Les constructeurs d'abord, accusés d'avoir

🔁 ÉORGANISATIONS, res- refourqué pendant des années, forts de leur supériorité technique, des kilos d'ordinateurs, de puissance, sans aucun discernement. Les difficultés d'un IBM, d'un DEC, d'un Bull y trouvent leur explication majeure. Pour avoir vendu du matériel pratiquement au poids, pour avoir grossi sur cette vague, les constructeurs généralistes ont été contraints de procéder à des révisions déchirantes. Réorganiser leurs réseaux commerciaux et tailler dans des forces de vente devenues

> cuiturelies. Les départements informatiques des grandes entre-prises ont également été touchés. Leur crédibilité en sort très écornée. Par ailleurs, le développement de l'outsourcing amène, pour des raisons budgétaires, un certain nombre d'entreprises à confier à un tiers - une société spécialisée - la gestion des parcs d'ordinateurs maison. Voilà qui déstabilise un peu plus les services informatiques internes, dont la nécessité se trouve ainsi contestée.

trop amples, reconcentrer des

sites industriels surdimen-

sionnés, s'engager dans de

véritables révolutions

Les sociétés de services ne s'en sortent guere mieux. Du moins celles qui vendaient des compétences au forfait. Elles aussi sont contraintes de se redéployer. Bref les informaticiens sont en pleine traversée du désert.

L'informatique affronte une très sévère crise de croissance. Le redémarrage, le déblocage est obligatoire, disent les experts. Reste à savoir quand.

Caroline Monnot

# Les niches du futur

Autrefois omniprésent, le métier devient un auxiliaire indispensable

«L profession en régression! ah, non! » André Emonet, actuel président du Syndicat des fabricants de matériels informatiques et bureautiques (SFIB), récuse l'idée sans hésiter : « La vérité est que le métier se transforme et se diffuse. Il se recompose, selon une géogra-phie nouvelle. • Pour Pierre Dellis, délégué général de Syntec services informatiques (la chambre syndi-cale des SSII), « l'étude récemment menée par la délégation à la forma-tion professionnelle ne conclut pas une réduction des besoins en informaticiens d'ici à l'an 2000 mais à une croissance qui devrait se maintenir autour de 1 à 2 %. Ce que beaucoup d'autres branches peuvent lui envier. » Même en pleine crise, d'ailleurs,

certains besoins ne sont pas satis-faits. « Les SSII aussi bien que les constructeurs, constate Yves Bamberger, président du Club informatique des grandes entreprises fran-çaises (CIGREF), manquent de compétences pour la mise en route des nouveaux outils de travail en groupes. Le marché n'est pas en mesure de les leur fournir. » « ll y a encore aujourd'hui pénurie de chefs de projets, note Pierre Dellis. Les hautes formations continuent et continueront à faire l'objet d'une mande forte. » Tous ces responsables de la profession soulignent l'apparition de secteurs professionnels nouveaux : développement d'un réseau de distribution propo-sant matériels et solutions informatiques indépendamment des constructeurs. Tout un jaillissement d'« opportunités » nouvelles depuis le Minitel jusqu'au télétra-vail et jusqu'au monde du multimédia, qui va « exploser ». Sans compter tout ce qui touche à la mise à jour permanente des banques de

L'ordinateur au service de l'utilisateur

Mais, pour en rester à l'univers classique de l'informatique d'entreprise, y repérer ce qui est porteur suppose d'y voir clair dans les évolutions en cours. « Il s'opère la actuellement, analyse André Emonet, une sorte de retournement copernicien en ce qui concerne le modèle d'informatique utilisé. Ce dernier était jusqu'ici de type « maître-esclave ». La totalité du système d'informations de l'entreprise tournait autour de l'ordinateur et était dans sa dépendance. Aujourd'hui, tout se met à graviter

INFORMATIQUE, une autour de l'utilisateur et de ses demandes. Sa station de travail devient le centre de l'univers. L'ordinateur ne dirige plus, il est à son service. »

Un tel retournement exige une « transformation des mentalités » permettant d'élaborer « une informatique non plus imposée mais distribuée et coopérante ». A travers deux types d'intervention : d'une part, celle d'équipes d'une technicité très forte assurant un travail d'architecture, concevant les « autoroutes » qui vont faire communiquer les différentes stations de travail ou les bases de données, assurant la cohérence de ces dernières... D'autre part, des équipes décentralisées complètement impliquées dans le travail quotidien des utilisateurs et les aidant à tirer le meilleur parti de leur station de travail.

> Un rôle moins technique

Autre élément important pour déchiffrer l'avenir des informaticiens: puisqu'ils doivent désormais s'immerger dans le fonction-nement global de l'entreprise, le rôle de la plupart d'entre eux ne sera plus que très partiellement technique: «A concurrence de 20 % », n'hésite pas à dire Yves

Ce qui pose le problème d'une évolution des formations initiales « Même dans les filières écononiques, commerciales ou de gestion, elles font trop de place à la technique », juge le président du CIGREF. Pour lui, comme pour les responsables de Syntec, il faut y inclure beaucoup plus de formation générale et de connaissance de l'entreprise notamment pour amener les jeunes à prendre conscience de la complexité des interactions entre la technique et les réalités organisationnelles. culturelles et humaines du milieu

Pour Pierre Dellis, ces évolutions conduisent à penser l'activité informatique d'une manière nouvelle. Celle-ci est excellente pour un démarrage professionnel mais devra être suivie d'une évolution assez rapide vers d'autres fonctions au sein de l'entreprise - intégrant ses acquis mais sans enfermement. Car son évolution est si rapide que le plus pointu des savoirs peut y devenir une

Marie-Claude Betbeder



Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, de gestion ou d'ingénieurs, d'un institut d'études politiques ou de l'université,

L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES POSTES & TÉLÉCOMMUNICATIONS (ENSPTT)

vous invite à préparer, en 18 mois, son MBA en "MANAGEMENȚ DES ENTREPRISES DE RÉSEAU" qui vous ouvrira une carrière de cadre supérieur : Administraleur au Ministère chargé des P&T, à La Poste

ou à France-Télécom (filière A) Cadre de haut niveau dans de grandes entreprises du secteur privé (filière E) Recrutement par concours (filière A) ou sur dos et entretiens (filière D.

Clôture des inscriptions: Filière A : 15 Avril 1994

Filière E : 20 Mai 1994

Informations: ENSPTT - Direction de la Communication 37-39, rue Dareau 75675 - PARIS CEDEX 14 NUMÉRO VERT : 05 22 82 82 - MINITEL : 3615 HELI • ENSPIT

ENSPTT

# Le diktat de la technologie

Malgré l'automatisation, les conditions de travail en usine sont loin de s'améliorer...

ES Temps modernes de Cha-plin ne sont pas morts : l'utilisation des robots, contrairement qu'une minorité d'ouvriers (moins de 10%); l'automatisation est loin d'avoir mis fin aux tâches physiquement pénibles ; la conduite d'équipements informatisés peut être génératrice de troubles fonctionnels comme de stress. A l'heure où l'attention est focalisée sur l'emploi, le sujet a tendance à passer à la trappe. Certaines recherches semblent même enterrées. Pourtant, les travaux de ces dix dernières années, qu'ils émagent du ministère de la recherche, de l'Anact, du CNRS, de l'INRS, et de bien d'autres institutions, montrent tous l'importance de ces questions.

Bien sur comme le souligne Yves Lasfargue (1). président du Crefac, « les conditions visibles sont presque toujours meilmatisation semble diminuer les contraintes de bruit, de poussière, de pénibilité issues du travail taylorien. Pourtant, les conditions de travail sont loin de s'améliorer; Michel Cézars et Françoise Dussert le constatent dans une enquête publiée dans Données sociales de l'INSEE (2). Les salariés interrogés parlent même pénibles comme des nuisances depuis 1984, surtout dans les

petites et moyennes entreprises. Ainsi, sur les lignes de production automatisées, certains travaux purement tayloriens et manuels comme le déplacement de pièces ou la constitution d'emballages accompagnent la modernisation de nombreuses industries comme l'agroalimentaire.

#### Taylorisme et modernisation

Ces tàches peu qualifiées, qui s'operent souvent dans un environnement bruyant nécessitant une vigilance de tout instant, doivent respecter les cadences des machines comme les exigences des flux tendus. « Les ouvriers sont tendus par les flux tendus ... souligne Yves Lasfargue. Soumis à des contraintes physiques comme psychologiques, les ouvriers souffrent de dorsalgie, de douleurs articulaires, de stress... source d'accidents de travail. voire de non-performance! «Trop souvent, le rythme de l'homme est fixé en fonction de celui de la machine, car l'auto-

d'une augmentation des tâches matisation a été envisagée par les conditions économiques et non par les conditions de travail . déplore Benoît Grandjacques, responsable du département automatisation, projets d'investissement et travail à l'Anact (3). Découverts a posteriori, ces problèmes humains trouvent difficilement une solution satisfaisante à un coût économique raisonnable. Quant au travail sur robot ou

sur machine informatique, il n'est pas une garantie d'amélioration des conditions de travail. D'abord, comme le soulignent Michel Cézard et Françoise Dussert, les salariés travaillent souvent en équipes successives (travail posté) pour accroître la durée d'utilisation du matériel, coûteux, donc difficilement amortissable dans d'autres conditions. Ils sont aussi soumis à des contraintes de délais et à une surveillance accrue de la part de leurs supérieurs. En outre, l'alternance en 3 × 8 fait resurgir le travail de nuit comme du week-end..

#### Tensions psychologiques

Certes, le travail sur ordinateur. beaucoup plus intellectuel, peut être une source de qualification et de responsabilisation. Mais les dérives ne sont pas absentes, surtout avec le travail posté. Si les efforts physiques sont moindres, les tensions psychologiques s'accroissent. Fondamentalement, l'écran change la nature du labeur. L'opérateur, qui a perdu le contact direct avec la machine, travaille sur des informations visuelles représentant la réalité. Il est engagé dans un dialogue permanent avec l'ordinateur, ce qui requiert de grandes facultés d'abstraction comme une attention soutenue. Si les contraintes de travail sont trop pesantes, les signaux visuels ou sonores transmis par la machine, qui exigent des réponses rapides, sont une source de stress considérable. Cette charge mentale fait alors perdre tout l'intérêt du travail », souligne Yves Lasfargue.

La peur de l'erreur ou de la panne devient omniprésente. Lors des pannes, le système informatisé perd sa suprematie. L'homme qui retrouve toute son initiative doit intervenir rapidement sur la ligne. Or, derrière son ordinateur, « il a perdu le contact sensoriel

avec la machine et parfois la connaissance intime des procédés ., observe Benoît

Grandjacques. Le stress devient la maladie des systèmes de gestion informatisés. Ce n'est pas un hasard, si les formations pour y faire face se mutiplient. Ainsi, chargé de mission au Club européen de la santé, le docteur Daniel Huet monte avec le Centre national de prévention et de protection un vaste programme de stages. Dans certains secteurs industriels sensibles comme le nucléaire, la chimie ou la gestion des aéroports, les enjeux de sécurité viennent se superposer aux problèmes d'efficacité et de qualité de travail.

De façon générale, le travail sur console n'est pas neutre sur la santé physique comme l'ont montré de nombreuses études (4). Si les effets de l'émission des ondes électromagnétiques sont encore mal appréhendés, la fatigue visuelle et les maux de dos sont par contre beaucoup mieux cernés. Autant de questions encore peu prises en compte par les industriels qui renvoient à l'ergonomie du travail (5). Un texte de loi du ministère du travail applicable depuis le 1º janvier 1993

rend toutefois le sujet d'actualité. Jusqu'à présent, la technologie a largement imposé son diktat. Pourtant, certaines entreprises commencent à considérer les conditions de travail comme un facteur de compétitivité (voir encadré). En effet, «l'homme conserve un rôle déterminant dans le bon fonctionnement et les performances des systèmes automatisés ., conclut Benoît Grandjacques.

#### Catherine Lévi

(1) Robotisés, rebelles, rejetés, d'Yves Lasfargue, éditions de l'Atelier, 1993, (2) - Le travail ouvrier sous de Françoise Dussert, extrait de la Société française-données statistiques 1993,

(3) La place de l'homme dans l'automatisation, dossier du mensuel de l'Anact (septembre 1992).

(4) Travail sur terminal d'ordinateur et santé, extrait d'un cahier documentaire de 1987, publié par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

(5) Ergonomie et productivité, recherches 1992 de la Mission scientifique et technique du ministère de la recherche, octobre 1993, 76 pages,

#### ÉCHOS

#### La gestion de l'entreprise

■ Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l'Ecole polytechnique est organisé un colloque international sur « La gestion de l'entreprise, science de la gestion et dynamique de l'action », qui se tiendre le jeudi 24 mars 1994 au Palais des congrès. Parmi les grand thèmes abordés : « Le regard des étudiants et jeunes diplômés sur l'entreprise », « Y a-t-il des approches françaises de la stion ? » « Le projet dans gestion ? » « Le projet dans l'entreprise ou l'entreprise projet ». Organisé sous le patronage de Bertrand Collomb, président de Lafarge Coppée, ce colloque réunira de nombreuses personnalités dont Pehr Gyllenhammar, ancien président de Volvo, Gerhardt Cromme, président de Krupp, Didier Pineau-Valencienne PDG du groupe Schneider, Yves Dubreit, directeur du projet Twingo chez Renault, etc.

➤ Renseignements et inscriptions, tél. : 40-11-80-08.

#### Droit social et loi quinquennale

■ La revue Droit social, dirigé, par Jean-Jacques Dupeyroux, vient de faire paraître son numéro du mois de mars. Dans cette livraison, on trouve notamment des articles d'Emmanuel Dockès sur « l'engagement unilatéral de l'employeur » ; de Jean-Marie

Luttringer sur « l'entreprise formatrice sous le regard des juges »; de Nicolas Dufourcq sur « Sécurité sociale : le mythe de l'assurance » : sans oublier l'angle européen avec un article d'Eric Kerckhove consacré au « contrat de travail exécuté dans Communauté ». La revue Droit

social a aussi fait paraître en février un numéro spécial entierement consacré à « la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ». Ce numéro spécial coûte 145 francs et passe en revue tous les aspects de la nouvelle législation.

➤ Droit social, 3 rue Soufflot, 75005 Paris. Tél: 46-34-10-30.

#### Les premières assises de l'insertion

■ Sous l'égide du CIEFOP développement et des universités de PAQUE (Préparation active à la qualification et à l'emploi), se tiendront les premières assises de l'insertion au Sénat le 5 avril 1994. Ouvertes par René Monory, ces assises débuteront par un bilan des acquis de PAQUE puis sera poursuivi par plusieurs tables rondes notamment autour de la qualification sociale que permet de donner PAQUE.

► Renseignements CIEFOP développement, 80 rue des Meuniers, 92 Bagneux. Tél : 46-65-97-57.

#### LIBRAIRIE

#### Devenir consultant

■ Conçu comme un guide à l'usage des personnes qui souhaiteraient embrasser la profession de consultant, cet ouvrage décrit en quatre critères le profil adéquat. L'auteur Jean-François Decker, ancien HEC dirige un cabinet de conseil en carrière. Il livre une méthode qu'il a pu lui-même expérimenter et permet au lecteur d'évaluer son potentiel et ses motivations.

 Devenir consultant, de Jean-François Decker. Editions First

## Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 40-65-25-99 Télex: 206.806F

**ADMINISTRATION:** 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Principaux associés de la société Société civile « Les rédacteurs du *Monde* », Association Hubert-Beuve-Méry » Société anonyme des lecteurs du Monde

Le Monde-Entreprises,

PUBLICITE Président directeur général : Jacques Lesourne Directeur général : Michel Cros embres du comité de direction Jacques Ginn. Isabelle Tsaīdi. 133, av. des Champs-Elysées 75409 PARIS CEDEX 08

Jean-Marie Colombani, gérant, du e Monde »
12. r. M.-Gunsbourg
94852 IVRY Cedex Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037 PRINTED IN FRANCE

Le Monde sur CDROM : (1) 43-37-66-11

de la SARL Le Monde et de Médias et Région Europe SA Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 38-15 · Tapez LEMONDE Le Monde - Documentation 36-17 LMDOC ou 36-29-04-66

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

#### **ABONNEMENTS** 1, place Hubert-Beuve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX.

|        | T: (1) 43-00-3   | 2-90 - (de 8 heures à 17          | / h 30)                         |
|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TARIF  | FRANCE           | SUISSE-BELGIQUE<br>LUXEMBPAYS-BAS | AUTRES PAYS<br>Voie normale-CEE |
| 3 mois | 536 F            | 572 F                             | 790 F                           |
| 6 mais | 1 038 F          | 1 123 F                           | 1 560 F                         |
| i an   | 1 890 F          | 2 086 F                           | 2 960 F                         |
| _      | Tous mountain no | ma                                | - 2 700 F                       |

Vous pouvez payer par prélèvements mensuels. Vous renseigner auprès du service abonnements. ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyez ce bulletia accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO A LE MONDE a (USPS – pending) is published daily for \$ 892 per year by a LE MONDE a 1, place Hubert-Benve-Méry –
MESZ bry-sur-Some – France. Second class postage paid at Campaign NY. US, and additional maniferg offices, POSTPASTER: Send address changes to IMS of NY Box 1518, Changain N.Y. 12919 – 1518.

Pour les abonanceurs supports max USA
INTERNATIONAL MEDIA SERVICE, Inc. 1330 Pacific Avotage Soite 404 Virginia Beach. VA 23451 – 2863 USA

Changements d'adresse : merci de transmettre votre demande deux semaines

# **BULLETIN D'ABONNEMENT**

Durée choisie : 3 mois 🗆 Nom: Prénom: Adresse

Seuilles aroir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie

MA NTICIPER tous les difficiles », explique Jean-Noël Tabarly, ingénieur socio-Noël Tabarly, ingénieur socio-technique. L'implication des humaines dans nos projets fournisseurs de matériels, dans la définition de la lisibiindustriels, tel est le rôle des ingénieurs socio-techniques », met en avant Michel lité des écrans, est aussi exigée. L'objectif de la démarche Sailly, du service organisation, conditions de travail et est d'obtenir une meilleure

Les ingénieurs

socio-techniques au volant

développement social de adéquation entre l'homme et Renault. Officialisé avec la Twingo, leur rôle est la méthode, garant d'efficacité et d'un minimum de modificaaujourd'hui déterminant. tions ultérieures des lignes. Ils passent en particulier au crible les questions relatives à La philosophie est égalel'ergonomie grâce à des fiches ment au cœur de la démarche

qualité totale de Renault. « On d'analyse des contraintes de posture, d'effort ou de prise ne peut responsabiliser les opérateurs et attendre un trade décision, y compris sous vail de qualité si les conditions flux tendu. Les matériels et leurs condide travail ne sont pas satis-faisantes », souligne Michel tions d'implantation y font référence. « Nous obligeons le personnel des méthodes à

prendre en compte les postes

Activite :

REFERENCES:

DIPLOMES:

ETUDIANTS:

Echanges

Cursus:

Concours:

INTERNATIONAUY:

Avec l'Europe qui exporte, il y a l'E.S.C.E. CREATION: 1968 - 25 ans d'expérience.

Formation au Commerce International

reconnu par l'Elat. 1900 anciens élèves en entreprises françaises et

Diplôme ESCE homologue Niveau II (cadres ~ cadres supérieurs) et Double Diplôme Européen : Certificat Europ des Allaires (Cursus Européen).

• Réseau EBC = 9 Universités europ Programme Erasmus.

■ USA, Chine, Hongrie, Pologne, Suède, Finlande 4 ans d'études dont 13 mois de stages en France

Cursus Européen : 1 an à l'étranger 5 et 6 mai 1994.

2ème année : Concours E.S.C.E. : 28 mai 1994 (BTS CI. LEA, DUT Tech. de co.).

Emplacement réservé par l'E.S.C.E. pour vous informer objectivement

RENSEIGNEMENTS:

ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR Etablissement d'enseignement supérieur privé. reconnu par l'Etar. Tél. 42 27 99 37 - 47 63 36 55

MAGAZINE

Alain LEBAUBE

reçoit cette semaine

Christian MENARD

Jouques (Bouches du Rhône), le Village sans chômeur

Une émission diffusée par 300 radios locales (Liste des horaires et des fréquences sur 3615 EMPLOI)





Avec It Monde sur Minitel

ÉTUDIANTS, PLUS DE 10 000 OFFRES DE STAGES A VOTRE DISPOSITION

> 36.15 LE MONDE Tapez STAGES

6 mois 🛘 1 an 🗇



Paradasi in San Pa 100

医甲基基氏 医甲基

Special and the first of the an revue to a second

PROFES Paris Tel 46-32

Les premières &

de l'insertion

M Sous Fee

GA WAYER IN THE

Priories Priories Mandros

MONEY, Ter

Devenir Con-

Covere Estate

Prompte Design mente Dezar

2 14 FBF1 12

\*\*

# « Un pour dix, dix pour un »

par Jacques Nikonoff

A réduction significative et rapide du chômage est un objectif inaccessible si nous laissons l'économie suivre sa pente naturelle. En revanche, il est possible - en moins de trois ans - de remettre les chômeurs au travail grâce à la pleine activité par un changement d'état d'esprit et des politiques publiques conformes au principe constitutionnel du droit au travail, qui favorisent l'activité plutôt que l'organisation du paiement d'indemnités : payons des travailleurs plutôt que des chômeurs. Mais sortir du siphon de la médiocrité et du déclin dans lequel nous sommes aspirés ne peut qu'avoir la dimension d'un projet de société. Au lieu de chercher des astuces techniques, donnons un sens nouveau à nos destinées individuelles et collectives. C'est l'ambition du dispositif « Un pour dix, dix pour un » qui peut se

résumer en dix règles simples : • Un pour dix, dix pour un. Plus de 10 % de la population active est privée d'emploi : plus de 25 % des actifs statutairement exposés au licenciement sont au chômage. Chaque employeur (privé et public) accueille un demandeur d'emploi par tranche de dix salariés (les entreprises individuelles et celles de moins de vingt salariés sont libres de participer ou non au dispositif): c'est le « un pour dix ». Quant au « dix pour un », ce sont les cotisations chômage actuelles de dix salariés servant à payer le salaire d'un ex-chômeur (avec la part patronale et un complément budgétaire).

• Un double système de formation en alternance. D'un côté, les demandeurs d'emploi se voient proposer par l'entreprise d'accueil la construction d'un parcours qualifiant en alternance. De l'autre côté, 10 % des heures travaillées des entreprises sont consacrées à la formation et au temps choisi (des contrats individuels de temps choisi peuvent être conclus, années sabbatiques...), dont 1 % dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) rénové. Alors que les uns sont au travail, les autres sont en formation. Êt vice versa. Ainsi, par cette rotation (au demeurant peu spectaculaire, car en 1992 les entreprises out recruté 5 millions de personnes et 7,8 millions ont suivi une formation), la force de travail est requalifiée, les services publics sont améliorés, les projets individuels encouragés. Cette double alternance ne modifie pas la masse salariale. Cet investissement dans les hommes est en lui-même facteur de croissance. Et

• Un vrai statut et un vrai travall, utiles à l'entreprise. Chaque employeur établit la liste des postes de travail proposés. La tentation de créer des emplois artificiels, comme dans les économies administrées, est ainsi écartée. Les demandeurs d'emploi signent avec leur employeur d'accueil un contrat d'apprentissage (rénové) ou un contrat de travail de droit commun d'une durée de trois ans, renouvelable. Ils ont alors une fiche de paie de l'entreprise qui les a recrutés et ont un statut de salarié.

 Une formation définie par l'entreprise. Ce sont les compétences requises pour effectuer correctement le travail qui déterminent le parcours qualifiant. Les ex-chômeurs ne sont pas des stagiaires envoyés plus ou moins au hasard dans les entreprises, mais des salacontenus de formation sont «post-tayloriens » : ils ne riés se formant pour améliorer leurs c se limitent pas à la tenue du poste et intègrent les compétences indispensables au nouveau modèle productif qui se dessine (compétences « transversales »,

capacités d'anto-organisation, initiative...).

• Neutralité financière pour l'entreprise et les salariés. Du côté des dépenses, les anciens demandeurs d'emploi sont rémunérés 70 % de leur ancien salaire et pas moins de 6 000 francs bruts mensuels pour un ouvrier non qualifié, 7 500 francs pour un ouvrier qualifié et un employé, 9 000 francs pour un technicien ou cadre moyen, 11 000 francs pour un cadre supérieur (coût : 380 milliards). Avec le coût de leur formation et le fonctionnement du service public

PROGRAMME

DE

MANAGEMENT

AVANCE

de l'emploi (SPE), noos atteignons 500 milliards (70 milliards pour les formations payées par l'Etat au cout actuel et 20 milliards pour le fonctionnement du SPE). Pour les recettes, nous disposons déjà de 400 milliards (coût actuel du chômage [1]). Les allocations

chômage et le RMI sont supprimées puisque tout le monde a une activité (sauf contre-indication médi-cale). Manquent 100 milliards. Pourquoi ne pas rendre l'impôt sur les sociétés et les taxes locales proportionnels aux créations/destructions d'emplois ; taxer de 1 % les mouvements de capitaux spéculatifs comme le posent plusieurs Prix Nobel d'économie ; remonter à 50 % le taux de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités de trading financier ; prélever 1 % sur l'actif des titres monétaires et obligataires (rappelons que la fraude fiscale est évaluée chaque année à 220 milliards de francs !). Notons les gains de TVA, d'impôt sur le revenu et les ressources nouvelles apportées aux régimes sociaux, puisque ces nouveaux salariés cotisent, tout comme les entreprises d'accueil (remboursées par le SPE).

• Fusion et réorganisation de l'ANPE et de l'ASSEDIC/UNEDIC. Les activités de l'Etat sont concentrées sur les bassins d'emploi et de vie, zones de cohérence économique et sociale. La prolifération mai maîtrisée des interventions publiques provoque souvent gaspillage, bureaucratie et inefficacité. Les besoins de dialogue sont mal satisfaits. Ce nouveau SPE privilégie donc le bassin d'emploi et de vie dans lequel est créée une instance comprenant des représentants des services de l'Etat, des élus, des associations, des employeurs, des syndicats et des utilisateurs. Cette instance coordonne et mobilise les acteurs privés, associatifs et publics pour l'emploi, le développement local et l'aménagement du territoire. Elle peut décider de mesures dérogatoires au droit commun pour favoriser les expérimentations. « Un pour dix, dix pour un » peut se réaliser en moins de trois ans, rythme correspondant aux capacités d'accueil des entreprises et du

• Des entreprises citoyennes. C'est un nouveau partenariat entre l'entreprise et son environnement dans le cadre des bassins d'emploi et de vie. Si l'entreprise a une responsabilité sociale, elle n'a ni la vocation ni les compétences pour « faire » du social. Les personnes en difficulté entrant dans l'entreprise font insi l'objet d'un suivi interne (le tuteur) et externe (bénévoles et professionnels de l'insertion). Un véritable statut de tuteur est créé : heures de délégation, formation... De quatre cent mille tuteurs aujourd'hui, il faut passer à un million. Des comités interentreprises sont créés dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Les élus syndicaux appartiennent, s'il n'y a pas assez de candidats des entreprises concernées, aux unions locales des syndicats. La vie syndicale est renouvelée, si les grandes centrales jouent un rôle positif dans cette démarche.

• Priorité aux jeunes et aux chômeurs de longue durée. La moitié des postes proposés par les entre-prises – là où c'est possible – doivent s'adresser à ces personnes. Mais les salariés ne sont pas tous interchangeables. Ceux qui entrent dans l'entreprise (10 % de chômeurs) ne remplacent pas systématiquement un pour un - ceux qui partent en formation ou en temps choisi (10 % des heures travaillées de l'entreprise d'accueil).

 Flexibilité interne. Tout projet de licenciement collectif fait préalablement l'objet de la recherche d'un plan d'activités nouvelles. Son but est de conserver les savoir-faire individuels et collectifs des salariés dans ou hors l'entreprise. Il est aussi d'aider les entreprises - conformément à leur vocation - à faire preuve d'imagination non pas dans la décroissance des effectifs, mais dans la création de richesses. Ces plans s'élaborent dans les bassins d'emploi et de vie. Ils peuvent se traduire par la création de nouvelles formes d'activités et de structures dont la capitalisation peut venir

de l'entreprise d'origine, de celles de la région, de l'épargne de proximité et des institutionnels. L'Etat peut appliquer une fiscalité et une garantie minimale de rendement équivalentes à celle du livret A. Cette obligation de moyens n'est pas une obligation de

Responsabilité de l'employeur. Il recrute. comme aujourd'hui, les demandeurs d'emploi présentés, notamment par le SPE, et arrête la liste de ses salariés partant en formation.

Supprimons les heures supplémentaires (équivalent de sept cent mille emplois à plein temps). Les PME et les artisans sont alors aidés : ces derniers travaillent parfois soixante-dix heures par semaine, n'ont pas le temps de se former, de faire leur comptabilité et le commercial, de remplir les formalités administratives, d'accueillir des apprentis... Le SPE, dans les bassins d'emploi et de vie, peut organiser des « pools » de prêt de personnel, de travail à temps partagé et de forma-tion, passer des conventions avec les sociétés de travail

#### Un référendum avant les présidentielles

Certes, tout cela n'est pas très orthodoxe. Mais « les religions en temps de peste ne peuvent être les reli-gions de tous les jours », disait Albert Camus. Alors tenons un référendum, meilleur moyen pour avancer vite. Toutes les autres voies ont été essayées. Les micro-initiatives dans les entreprises et les localités indispensables - ont montré leurs limites : faible nombre d'emplois créés ou préservés, actions souvent défensives et ne concernant qu'une faible partie du territoire. Les réglementations se dissolvent dans l'indifférence et le scepticisme. L'action syndicale donne peu de résultats. Faut-il dès lors attendre un homme providentiel à la présidentielle? Combien de chômeurs d'ici là ? Le référendum se justifie pour deux

Tout d'abord, le référendum est l'outil des choix fondamentaux. L'article 11 de la Constitution l'autorise s'il y a « modification de l'organisation des pouiblics ». C'est le cas avec la fusion de l'ANPE et de l'UNEDIC/ASSEDIC, et le recentrage de toutes les politiques publiques sur le bassin d'emploi et de vie. Il ne s'agit pas de réglementer mais d'inventer d'autres modes de pilotage de l'Etat pour favoriser le dialogue et le partenariat sur des projets.

Par ailleurs, seul un référendum peut faire que l'emploi devienne une priorité nationale dans les faits et non plus dans les discours, que la loi et les mentalités évoluent ensemble, que les dynamiques locales s'appuient sur une dynamique nationale. Rappelonsnous l'extraordinaire débat sur l'Europe. Faisons en sorte que la pleine activité ouvre à des millions de nos compatriotes l'espoir de s'insérer et de changer enfin de vie. Qu'elle soit, pour tous, le début d'un nouvel « art de l'existence ». Car nous le savons bien, à l'inverse, le malheur des uns fait toujours le malheur des autres. Alors que notre société se disloque un peu illons-nous laisser 4,7 millions de nos compatriotes (2) dans ce nouveau goulag sans miradors que constitue le chômage? Attendons-nous l'effondrement social ou financier?

Parfois, dans l'histoire, l'intérêt de la nation impose son rassemblement, au-delà des clivages partisans, comme ce fut le cas pendant la Résistance et à la Libération. Un référendum s'est tenu sur l'Union européenne. On parle d'un référendum sur le quinquennat. Ces sujets sont-ils plus importants que le chomage? Un groupe de personnalités s'est constitué. Il ras-

semble des parlementaires - de tous bords -, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des responsables associanifs et des experts. Il rédige une proposition de loi référendaire qui reprend, avec d'autres, certaines des idées émises ici. Ce groupe a l'ambition de provoquer un vaste débat national. Des colloques se tiendront. Mais le contact avec les salariés, les entrepreneurs, auxquels assisteront les notables, les chômeurs, les habitants des banlieues sera privilégié. Au lieu de répondre par « oui » ou par « non », les citoyens auront à se prononcer sur deux ou trois questions. Nous demanderons aux parlementaires de se prononcer et solliciterons une audience au président de la République, seul à pouvoir décider la tenue de ce

En France, les grandes choses ne sont jamais faites dans la monotonie des jours ordinaires. Il nous faut du drame ou de la passion, choisissons la passion. Nous avons besoin d'une mobilisation générale positive sur l'emploi. Sans attendre, chaque citoyen peut agir. Les acteurs sociaux, les élus, le monde associatif peuvent faire beaucoup plus dans les bassins d'emploi et de vie (tuteurs, départs en formation, liste des postes à offrir aux chômeurs, besoins...). Sollicitons aussi nos voisins européens frappés comme nous par le chômage. Si un référendum se tenait le même jour, sur ces questions, dans les douze pays de la Communauté, quelle différence avec Maastricht! Au lieu de construire une épicerie, nous bâtirions une maison des cultures. Au lieu de la guerre commerciale sans limites que nous propose pour avenir radieux le libre-échangisme, nous inventerions de nouvelles coopérations. Certains pays ne seront pas d'accord ? C'est leur droit. Nous avancerons avec ceux qui refusent leur déclin national et celui

«Un pour dix, dix pour un» permettra de trouver une solution rapide au drame social tout en préservant les mécanismes du marché. Il devra se vider peu à peu, suivant le rythme des créations d'emplois provoquées par un autre mode de développement. L'issue doit être trouvée par le haut : en renforçant les savoirs, les compétences, la dignité, les pouvoirs des citoyens et des salariés. Abandonnons enfin la chimère selon laquelle il est possible de sortir de l'exclusion en dehors du travail et donc de l'entreprise.

Ce dispositif se distingue des formules diverses de réduction du temps de travail. Celles-ci - nécessaires à condition d'être progressives – n'autorisent en aucun cas la remise en jeu social des exclus et pénalisent tant les salariés (baisses de salaire) que les entreprises (coût élevé si la réduction est importante et immédiate). « Un pour dix, dix pour un » porte en lui un autre rapport au travail et à la vie hors travail (si on ne peut enrichir sa vie au travail, comment prétendre l'enrichir hors travail?), de nouvelles relations de 'entreprise avec les salariés et la société, la reconstruction du lien social, une dimension universelle car la France ne se sent réellement bien que lorsqu'elle a quelque chose à dire au monde.

cques Nikonoff, ancien OS et ancien élève de l'ENA, a été attaché financier à New-York. il est président de l'association Un travail pour chacun, dont les membres fondateurs sont tous habitants ou neuve. BP 196-07. 75326 PARIS Cedex 07.

(1) Selon Martine Aubry, ancien ministre du travail. Mais il est impossible d'obtenir de l'administration des chiffres détaillés et compréhensibles, sans parler des « externalités » difficilement quantifiables comme le coût de la souffrance sociale (santé, mai vivre, exclusion, délinquance, drogue...)

(2) Nombre réel des chômeurs selon Maurice Allais, Prix Nobel



l'organisationnel et le social dans l'entreprise.

Professeur au Groupe ESCP.

■ Contact et inscription :

49 23 21 61

Corinne FRANCOIS

■Directeur Pédagogique : Bernard GALAMBAUD,

Avec le concouts de l'Institut

Entreprise & Personnel.



# CARRIÈRES INTERNATIONALES

Postes basés à l'étranger



The Welsh Development Agency (WDA) is charged with promoting the economic development of Wales, one of Europe's most dynamic growth regions. We are seeking to recruit a number of specialist consultants to support our European business programmes. Selected consultants will be engaged in prestigious industrial and commercial projects of major importance to Wales.

We are interested in consultants with broadbased experience and suitable qualifications in key industrial sectors - Automotive, Electronics, IT, Environmental Technology and R&D. Of equal importance will be knowledge of that industry and the key players in the French market. Fluency in both French and English is

If you can meet these exacting requirements, we would like to hear from you.

Contact June Fernandez, Human Resources Dept., Welsh Development Agency, Pearl House, Greyfriars Road, Cardiff, CF1 3XX., UK. Fax: (+44 222) 345615.



THE WELSH ADVANTAGE



FPOS International Zürcherstrasse 111/P.O. Box 1608 CH-8640 Rapperswil - Switzerland Fax: 41-55-26-15 66 Tél.: 41-56-28 15 15

EPOS International, with headquarters in Rapperswil, Switzerland, is a research and development organization owned by five European Public Network Operators. We are developing a technology-based system for Europe-wide distance education. For our expanding team, we seek to fill the following

#### Assistant Implementation Manager MS-Windows Programmer

Coordinating the work of MS-Windows Programment

- Previous experience in Project Manage Ability to work in a well-organized and syst
- C++ and the Microsoft Foundation Classes

**SQL Programmer** 

- rocked PCs and with MS-Windows Experience with high-level programming languages, in

If one of these challenging positions interests you, send us your CV and, if possible, a sample of code you have Please indicate the position you are applying for.

#### IMPORTANTE ORGANISATION PROFESSIONNELLE EUROPEENNE

recherche pour son secrétariat à Bruxelles, employant une cinquantaine de personnes, un (m/f)

Profil: ■ âge: 35 à 45 ans ■ formation universitaire (droit-économie-agronomie) ■ bonne expérience des institutions et des politiques communautaires (notamment dans le domaine agricole et alimentaire) ■ maîtrise (écrite et orale) du français et de l'anglais et au moins une autre langue (allemand, italien, espagnol) ■ bon gestionnaire.

B.P. 70, 8 rue Belliard, B-1040 Bruxelles.

Pour tout renseignement, téléphoner au 32-2-287 27 28 (Bruxelles).

# IS DIRIGEAN CV et lettre de motivation à faire parvenir - pour le 5 avril au plus tard - Bureau de poste Bruxelles 49/

4

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES La Commission cherche un candidat hautement qualifié afin de pourvoir un poste temporaire concernant

#### SERVICES AVANCES DE RADIODIFFUSION (COM/R/A/118 carrière de la Commission A4)

TACHE: La mise en œuvre de la politique communautaire de radiodiffusion de télévision avancée (TV à écran large, TV à haute définition, TV numérique et radiodiffusion numérique audio) nécessite une approche interdisciplinaire combinant les aspects technologiques, economiques et de réglementations. La tâche principale du candidat sera de créer des conditions(réglementaires ayant pour but d'assurer un développement simultané de la technologie et du marché des produits concernés. En complément, une partie importante du travail sera la promotion de la politique

CONDITIONS SPECIFIQUES: Vu que la position exige des capacités et expériences larges, le candidat devrait en particulier: 

avoir de l'expérience concernant l'interaction entre des administrations publiques et les opérateurs économiques: 

etre en mesure d'évaluer des impacts économiques de réglementation; 

etre famillarisé avec les développements technologiques en question et leur impact sur le secteur audiovisuel; 

avoir une connaissance et rience solide en matière de travail de réglementation. en particuler dans le cadre réglementaire inhérent au secteur audiovisuel, notamment au niveau communautaire;

iètre bien informé du fonctionnement des institutions européennes de standardisation; ☐ connaître l'interaction de la politique industrielle avec celle en mattere de recherche; l'étre informé de la scène internationale concernant la télévision avancée et la radiodiffusion numérique audio; Il taire preuve de capacité de négociation internationale dans le champ de la technologie, économie et de matière juridique; Il prouver qu'il dispose des capacités pour être opérationnel dans un environnement multilingue.

FORMATION: formation universitaire, sanctionnee par un diplôme, correspondent aux domaines susment

avec une expérience post-universitaire d'au moins 15 ans. CONDITIONS GENERALES: Contrat: contrats temporaires de durée déterminée (renouvelables); 

nationalité: les candidats doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne; 

lieu d'affectation: les fonctionnaires et agents de la Commission doivent être disposés à travailler dans tous les lieux d'affectation, soit très souvent en dahors de leur pays d'origine; 

âge: les candidats doivent être nés après le 06/05/1943. Des dérogations à la limite d'âge sont prévues pour les agents temporaires des institutions des Communautés européen nes. Elles sont également octroyées en compensation des services obligatoires (militaires ou autres), du temps consacré à l'éducation des enfants, ou d'un handicap physique. Les conditions d'octrol de ces dérogations sont précisées dans la documentation fournie aux candidats; connaissances linguistiques: les candidats doivent evoir une connaissance approfondie d'une des langues avoir une connaissance approtoriole dune des angues officielles des Communautés (allemand, anglais, danois, italien, espagnol, français, grec, néarlandais, portugais), et une connaissance satisfaisante d'une autre de ces langues; détai d'introduction: les formulaires de l'acte de candidature doivent ètre demandés par écrit à l'adresse suivante: C.C.E. Secrétariat des Comités de Sélection Benterche, SDME 92/61, pp. Novembre 276. Recherche, SDME R2/51, rue Montoyer 75, 9-1049 Bruxelles, (télécopieur: XX-32-2/296.22.39). ils doivent être renvoyés, dûment complétés et signés, à l'adresse précitée avant le 06/05/1994, le cachet de la poste

Les candidatures de lonctionnaires des Institutions de l'Union européenne ne sont pas recevables. La Commission applique une politique d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.



LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

organise une sélection de candidatures pour la constitution d'une liste de réserve de candidats qualifiés (carrière AB/A5) appelés à essumer des responsabilités dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des

#### SERVICES AVANCES DE RADIODIFFUSION COM/R/A/108

TACHES: mise en œuvre des services de télévision à écran large, de télévision à haute définition (TVHD), de télévision numérique (JPEG, MPEG, etc.) et de radiodiffusion numérique (JPEG, MPEG, etc.) et de radiodiffusion numérique audio (DAB). Ces tâches seront réalisées dans une optique pluridisciplinaire combinant les aspects techniques, opérationnels, réglementaires et promotionnels. Elles consistent à soutenir le développement technique et à établir un cadre réglementaire pour le secteur audio-visuel (radiodiffusion, électronique grand public, imagerie, multi-média, etc.). La procédure de sélection vise deux types de fonctions:

| Ingénieurs et techniciens à la pointe du développement technique dans l'un ou l'autre des domaines sulvants: studio TV et systèmes de transmission utilisant des techniques de compression numériques, réseaux de télédistribution, et transmission radio. Les candidats doivent avoir le don de communiquer facilement des notions techniques à un personnel de non-techniciens. Taches: veiller au contenu technique de la stratégie, notamment en servant d'intermédiaire entre les chercheurs spéciaisés de l'industrie et la Commission, et gèrer les procédures de normalisation.

| Spécialistes de l'exploitation ayant une connaissance approfondie du fonctionnement des systèmes utilisés dans l'un qui l'autre des domaines sulvants: transmission per satellites, studios de télévision, réseaux de télédistribution, et réseaux radio. Taches: veiller aux aspects techniques dans la mise en ceuvre des politiques communautaires en faveur des services de télévision avancée, notamment en éveluant les choix techniques et les coûts qui leur sont associés.

FORMATION: tormation universitaire, sanctionnée par un diplôme, correspondant aux domaines susmentionnés. PROFIL: les candidats doivent: 

avoir une expérience post-universitaire d'au moins trois ans, de préférence acquise dans un milleu industriet; 
avoir une bonne connaissance des incidences économiques des technologies clés, des normes, et des demandes des utilisateurs en matière de radiodiffusion; 

avoir démontré leur capacité de négocier et d'assumer des responsabilités dans un milleu international et plurilingue; 

authorises authorises de condition essentielle de pouvoir travailler en anglais.

essentielle de pouvoir travailler en anglais.

CONDITIONS GENERALES: 

contrats: contrats temponaires de durée déterminée (renouvelables); 

nationalité: les candidets doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne; 

ties candidets doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne; 

ties d'affectation: les fonctionnaires et agents de la Commission doivent être disposés à travailler dans tous les lieux d'affectation, soit très souvent en dehors de leur pays d'origine; 

age: les candidats doivent être éts près le 08.05, 1958. Des dérogations à la limite d'êge sont prévues pour les agents temporaires des listitutions des Communautés européennes. Elles sont également octroyées en compensation des services obligationes (militaires ou autres), du temps consacré à l'éducation des enfants, ou d'un handicap physique. Les conditions d'octroi de ces dérogations sont précisées dans la documentation fournée aux candidats; 

connaissances limguistiques; les candidats doivent evoir une connaissance approtondie d'une des langues officielles des Communautés (allemand, anglais, danois, italien, espagnol, français, grec, néerlandais, portugais), et une connaissance satisfalsante d'ure autre de ces langues; 

délai d'introduction; 
les formulaires de l'acte de candidature doivent être demandés par écrit à l'adresse suivants: C.C.E., Secrétariat des Comités de Sélection Recherche, SDME R2/51, 

rue Montbyer 75, B-1049 Bruzañes, 

(tél.: XX-32-2/295.56.60 - fax: XX-32-2/296.22.39). 

lis doivent être renvoyés, diment compiétés et signés, à l'adresse précitée avant le 06.05.1994, le cachet de la poste laisant foi.

La candidéture des fonctionnaires auprès des institutions européennes n'est pas recevable.

La Commission applique une politique d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

MIEHEVIS INTERNA

Le Monde

Fidien français à l'é

Directeur General Adi 一、一个一个方面的 医有效性病毒

. A #5 ... %-% S . 12 5

808: xoB .O.41111

OH PROFESSIONNELLE EUROPEENNE

The second distance of the second sec

were mark to the burner of the contract of the

MUTES EUROPEENE

Switzerland

海路 TML 41-56-28・2:1

M a research and celectric

are developing a technique



# CARRIÈRES EUROPÉENNES EN ENTREPRISES

# Trans-Tech

FILIALE DU GROUPE ALPHA INDUSTRIES Leader mondial en composants électroniques hyperfréquences

RECHERCHE

#### RESPONSABLE COMMERCIAL **EUROPE**

Profil: ■ Ingénieur électronicien ■ Bonnes bases en électronique hyperfréquence ou télécommunication ■ Première expérience marketing / commerciale souhaitée Anglais courant.

Mission: » Dans un marché en forte expansion, vous serez responsable de notre clientèle EUROPE (développement du chiffre d'affaires. Animation du réseau de vente en apportant un support technique et commerciai).

Votre rigueur, votre capacité d'initiative, votre sens de la négociation vous permettront de vous affirmer dans ce

Poste basé à VALENCIENNES.



# RECRUTEMENTS INTERNATIONAUX Le Monde

1 quotidien français à l'étranger

#### Challenging job opportunities with a new Dutch-based international organization for university educated Planning (MRP), Financial and Accounting specialists (m/f)

(MEDIE) IS A REST COMPANY AND SHAFTER BY THE SECRETARIES N PEEPARATION FOR CHANGING ROBINDITS IN THE EUROPEAN IN THE KIND MESCE F (O MC\* ONE OF THE WORLD'S LEADING MASTERDAM AREA.

THE BOLL OF THIS NEW SERVICE COMPANY WILL BE TO PROVIDE AN NTERFACE RETWEEN MAKEFAC NEKONGHORT EEROPE. ESDES DIGITOR IN WHEN DISCUSSION M SUPPLY, ORALITY AND SERVICE DAMEN PLANTS IN SUROPE THE

TURNIG RESOURCE PLANNING

Professional team to service MSD European business

Merck Sharp & Dohme International Services will be established near Amsterdam and will consist of between 30 and 50 employees. This relatively small team will be responsible management and Marketing & Sales Services throughout Europe. The organization will consist of the following disciplines: Product Planning, Export & Invoking Transactions, Computer Information Systems Support (MIS) and Financial & Accounting Services MSDIS will be operational as of July 1994. For the start up and continued operation we are looking for candidates for:

(Sr.) Regional Planners (R.P.) To fill some senior positions in the Planning organization, we are looking for people with the capability of leading the organization and playing a key role in its development. You should have a university education in a relevant discipline and be APICS certified.
You are familiar with the implementation and operations of MRPII systems, preferably in a Class A environment. Of course pharmaceutical industry experience would be ideal, but is not essential.

Experience as a Master Production Scheduler for a minimum of three years or relevant senior experience in a manufacturing planning organization would be appropriate. Candidates should have the vision and capability to help create a new organization with a customer focus. The ability to speak and write English is essential ability to speak and write English is essential and a second European language would be useful in interfacing with France, Italy. Spain, Portugal and Holland. Some travel within Europe and possibly to HQ in the USA will be required. You are expected to be capable of interfacing with the sentor staff in Materials Management and Planning at the other company sites, and with

Marketing areas of the company.

General Accounting Manager (G.A.M.)

Your responsibilities will include the mainte nance/update of the Entities (MSDIS) financial systems, production of financial reports,

the Accounts payable and Accounts receivable function. You will supervise a small team of specialists and report to the Financial Services Manager. You have an academic degree and a minimum of 3 years' experience in General Accounting at a supervisory level in an international setting.

(MLA.ML)

You will generate management reports on a historical/forecast basis, concerning manufacturing, costs and inventory information. and report to the Financial Services Manager. You have an academic degree and substantial experience. You have experience with Manufacturing System Pranciples, Cost Accounting, Inventory Management and associated matters in an international setting.

General job requirements

Apart from the individual job requirement we expect all candidates to have excellent communication skills, be bi-lingual (mini-mum Dutch/English) and computer interate. Furthermore you should be analytical, detail conscious and a team worker. Our offer

We offer you a job opportunity with a hrand-new company, part of the American Merck & Co Inc., one of the world's largest pharmaceutical companies. People who join us now have to a centain extent the possibility to design their own job and help us to create and operate this new organization. Working for Merck Sharp & Dohme International Services B.V. means working in a professional setting. This requires a great deal from the employees. We offer you a corresponding package and (inter)national How to react

If you are interested, please send your resumé, within one week from today, to ConsultHoff Europe B.V., Mr. van Hasselthan 16a, 7316 DM Apeldoom (in the Netherlands), mentioning the initials of the vacancy you are interested in on the envelope. If you have questions, please call Mr W. Becker Hoff of ConsultHoff Europe B.V., tel. (31) 55-788776.



# LES DIRIGEANTS

Direction Générale Direction Générale Adjointe - Secrétaire Général

#### Directeur Général Adjoint Finance et Administration

450 000F + voiture et avantages

Notre client est une petite filiale mais stratégiquement importante d'un important groupe international qui distribue et vend une large gamme de produits industriels et de consommation sur l'ensemble de la France.

Le plan de développement de notre activité est ambitieux à la fois sur le court et le long terme et recquiert toute l'attention du Directeur Général et de l'équipe des ventes. Nous recherchons donc un spécialiste de la finance et de l'administration pour prendre le contrôle direct de toute la partie financière ainsi que de l'Informatique, des achats et des opérations de distribution et ventes.

Comptable expérimenté, vous avez le sens du détail et un goût certain pour les activités commerciales en tandem avec un Directeur Général. Vous avez l'expérience des petites structures filiales de grands groupes internationaux et du travail avec l'étranger.

Votre anglais est naturellement parfait. Doté d'un sens développé de la communication, vous avez une vision à long terme et une énergie évidentes.

Si vous êtes motivé par ce challenge professionnel, faxez ou envoyez sans tarder votre CV en anglais à Alan Brown à l'adresse di-dessous:



# SECTEUR PUBLIC

Collectivités Territoriales - Ministères

KPNG Fiduciaire de France dans le cadre de son développement

# **UN CONSULTANT**

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Merci d'adresser votre dossier de candidature complet (lettre manuscrite, CV, photo et retentions) sous ref. JML à : Françoise Larpin, KPMG Fiduciaire de France, Département Collectivités Territoriales, 2 bis rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret.

Vous avez :

- le dynamisme pour développer, le sens du contact et du travail en équipe,
- des compétences techniques reconnues,
- une bonne expérience du secteur public.
- Votre mission: • devenir le lien entre nos métiers traditionnels et de consell,
- et les collectivités territoriales,

   servir le développement par la mise en œuvre de vos
- compétences de conseil. La large autonomie dont vous bénéficierez, votre intégration dans notre équipe de consultants, et l'appui de notre direction nationale de ce département serviront voure réussite future. Le poste propose est basé en province dans une région agréable.



Pour passer vos annonces :



44-43-76-03 44-43-76-28

FAX: 44-43-77-32

## SECTEURS DE POINTE

## Directeur technique Télécom & Réseaux

# Parlez-nous de votre savoir-faire

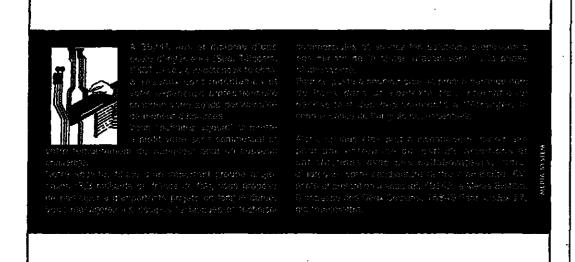



La Cité des Sciences, établissement public de 1 000 personnes, est le plus grand centre culturel d'Europe consacré aux Sciences et aux Techniques. Elle recherche pour son département ingénierie Culturelle, conseil en projets muséologiques, expositions et équipements culturels un

● Ingénieur ● de

Projet

le plaisir

comprendre

ingénieur des Arts et Métiers ou équivalent, débutant ou confirmé avec si possible une expérience de bureau d'études, vous avez une parfaite maîtrise de la mécanique et une bonne connaissance de l'optique, l'électronique et des techniques multimédia.

Vous aurez à mettre en oeuvre les opérations nécessaires à l'aboutissement des projets (création de produits muséologiques spécifiques ou adaptation de produits existants) :

• investigation technique sur les

existants en vue de leur acaptation

rédaction des cahiers des charges
techniques en fonction des résultats
de l'Investigation technique

négociation avec les entreprises

assistance à la maîtrise d'oeuvre dans

le processus de réalisation, de recette et d'intégration des éléments d'exposition.

Rigoureux et organisé, vous faites

preuve de beaucoup de professionnalisme et d'envie de réussir.

Adresser jettre manuscrite, CV, prétentions et photo sous Réf. 1778 à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Département du Personnel, 30 avenue Corentin Cariou, 75930 PARIS Cedex 19.



Important Groupe Pétroller recherche, dans le cadre des activités LUBRIFIANTS MARINE de son CENTRE DE RECHERCHE, un

# Ingénieur Chimiste

#### VOTRE MISSION:

Chargé d'études de formulation des lubrifiants destinés à la Marine, vous établitez le programme de travail d'une équipe de mécaniciens et de chimistes, en vue d'atteindre les objectifs despéramente téchniques et économiques définis pour ces produits. Vous participerez aux actions de communication et de promotion technique sur les produits de la gamme.

#### VOTRE PROFIL:

Ingénieur diplômé d'une Grande Ecole de Chimie, vous possédez cinq ans d'expérience dans le secteur de la Recherche et du Développement, et de solides compétences dans le domaine des lubrifiants et des additifs. Homme de rigueur et de méthode, vous exercerez votre sens des responsabilités, et votre goût de l'équipe dans un environnement scientifique et technique exigeant.

Votre potentiel, votre réussite dans le poste, votre mobilité vous ouvriront d'intéressantes perspectives d'évolution au sein d'une grande structure.

Le poste, situé en **region lyonnaise**, nécessite des déplacements. La pratique de l'anglais est indispensable.

Merci d'adresser votre candidature, sous la référence 4972, à notre conseil Sylvie LAFON qui l'étudiera en toute confidentialité.

CEPIAD - 44, rue Pasquier - 75008 PARIS.

#### CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION

Un diplôme d'une grande école et 5 à 8 ans d'expérience professionnelle,

une double compétence métier et systèmes d'information,

en systèmes d'information :

- schéma directeur
- conception de système
- mise en œuvre de développement

dans un des domaines suivants :
- gestion de production et progiciels GPAO

- distribution/logistique
- gestion financière et comptable, progretale

font de vous un candidat qui nous intéresse.

Nous vous proposerons de rejoindre notre cabinet pour diriger des équipes de conseil informatique en France et à l'étranger (ce qui requiert une bonne pratique de l'anglais, une autre langue est appréciable). Ces premières missions seront un tremplin.

Ensuite, notre firme, présente dans plus de 100 pays, dans les activités de conseils et d'audit vous offrira des opportunités de carrières certaines.

Votre démarche de recherche mérite la plus grande confidentialité. Le cabinet qui nous aide dans cette recherche, en est le garant. Merci de lui adresser votre candidature sous réf. CIDT:

ARTEMIS, 185, avenue Charles De Gaulle - 92200 Neuilly.

Le marché de la communication mobile s'annonce comme l'un des plus porteurs de la décennie. Pour accompagner notre développement rapide et important, nous étoffons nos équipes dans nos agences régionales et recherchons :

# Responsables du Déploiement des Réseaux Radiotéléphone

pour les Agences de : Lille - Aix - Toulouse - Nantes - Lyon

Au sein d'une agence régionale vous dirigez le déploiement du réseau GSM avec une équipe dédiée de spécialistes.

Ce projet diversifié dans ses étapes requiert une approche technique pour choisir et déterminer les sites adéquats et pour réaliser l'implantation des stations selon les règles de déploiement définies au préalable.

Homme de management et de gestion, vous supervisez et coordonnez le déroulement sur le terrain des opérations et des travaux d'aménagement en relation avec les équipes de sous-traitance. Vous veillez au respect des dispositions contractuelles en matière de techniques, de coûts et de délais.

Outre ces aspects techniques, cette mission sollicite un réel talent de négociateur auprès des instances Locales pour assurer tout un travail de lobbying.

Votre aisance relationnelle et votre charisme vous permettent d'établir des relations de qualité auprès de ces interlocuteurs pour obtenir les autorisations nécessaires aux implantations des sites.

Diplômé d'une Grande Ecole d'Ingénieurs, vous avez acquis une expérience d'au moins cinq ans dans la gestion de projets d'ingénierie. (Réf. 3035/LM)

# Responsables de l'Exploitation des Réseaux Radiotéléphone

pour les Agences de : Metz - Aix - Toulouse - Nantes

Intégré au sein d'une agence régionale vous prenez en charge une équipe dédiée de spécialistes, responsable de l'administration des réseaux numérique GSM et analogique NMT, de leurs outils et de leur évolution.

En cohérence avec la politique définie par le siège, vous assurez une home qualité du fonctionnement de l'ensemble en collaboration avec les équipes techniques et les sous-traitants. Homme de projet mais aussi de terrain vous êtes particulièrement attentif aux problèmes de prévention et vous êtes capable d'agir vite face aux incidents pouvant pertuber le réseau.

De formation Grande Ecole d'Ingénieurs, vous avez une expérience technique et opérationnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de l'exploitation de réseaux de type industriels. (Réf.3036/IM)

Merci d'adresser votre dossier de candidature, sous référence choisie à notre Conseil :

référence choisie à notre Conseil : ALPHA CDI 20, avenue André Mahaux - 92300 Levallois-Perret. SFR

Premier Opérateur Privé en Radiotéléphonie, filiale de la Générale des Eaux, avec un CA de 1300 MF et 340 personnes, SFR s'est engagé depuis 1988 à installer et exploiter les réseaux de radiotéléphonie. e et Dévelop

M CHESAL DA

Lexigence du A

idenienis (

internent de

Fire an parameter annual districts of the Control o

Agents Technique Destroniciens

SECTEURS DE

t. 43\*\*

atique Technok

dans le Monde te

EPRODUCTION INTERDITE

Société de services et d'ingénierie en informatique technique, scientifique et industrielle,

Services est l'ortement impliqué

dans degrards projets industrie

ue dans ses domaines de compétence Dassault Data

## SECTEURS DE POINTE

# L'exigence du Nom

#### INGÉNIEUR COMMERCIAL

Dans le cadre de notre stratégie commerciale amprès des grands comptes industriels (automobile, transports, énergie, aéronautique et désense), vous serez chargé de prospecter et de développer cette clientèle et de gérer vos actions avec volonté. dynamisme et initiative.

A 30 ans environ, de formation ingénieur ou universitaire, vous êtes très attiré par les technologies de pointe et avez une expérience réussie dans la vente de services, informatiques de préférence. Vous êtes décidé à vous investir dans un véritable challenge commercial et humain.

#### INGÉNIEUR CHEF DE PROJET CONFIRMÉ

De formation ingénieur avec une expérience confirmée en mana projet, vous avez une connaissance approfondie du monde UNIX, des architectures distribuées, des bases de données et des systèmes embarqués Une grande rigueur et la pratique des méthodologies de développeme seront nécessaires pour réussir dans la mission qui vous attend. Des références dans les domaines aéronautiques ou des transports constitueront un plus.

Nous vous invitons à adresser votre candidature en précisant le poste choisi à Dassault Data Services, Service du Personnel, 9 rue Pagès, 92150 Suresnes.





Vous êtes motivé pour une activité de recherche appliquée orientée vers le développement de produits dans les domaines mentionnés. Vous concevez et mettez au point des équipements en technologie avancée. Pour ce faire, vous possédez des compétences éprouvées en électronique numérique et en techniques du traitement du signal. Réf. 194

#### Ingénieurs d'Etudes : Traitement du signal

Possédant de solides compétences en théorie du signal, vous étudiez et proposez les algorithmes de traitement numérique de signaux audiovisuels en utilisant de puissants outils de simulation. Vous étudiez et confrontez les résultats de vos études aux besoins spécifiés par les équipes chargées du développement des produits. Vous avez une bonne Réf. 294 expérience de la programmation en langage C.

Pour ces postes, vous êtes diplômé d'une grande école (ENST, ESE, INPG), d'une école nationale supérieure d'Ingénieurs (ENSERG, ENSIMAG, INSA ...) ou universitaire de haut niveau (Doctorat).

Vous possédez une bonne maîtrise de l'anglais et le goût du travall en équipe.

Vous êtes persuadé que la qualité de rédaction et de communication est un atout indispensable.

#### **Agents Techniques** Electroniciens

Merci d'adresser votre dossier de candidature en précisant la réf. choisie à EURO RSCG CARRIERES 10, rue du Plâtre 75004 PARIS, qui transmettra. Merci de ne pas téléphoner.

Vous participez à des études et développements d'équipements (matériels et logiciels) dans un ou plusieurs des domaines suivants : compression, transmission et modulation numériques, réseaux de communication à "Large bande".

Vous êtes titulaire d'un DUT/BTS et possédez une bonne

pratique de l'électronique numérique. La connaissance de l'anglais serait appréciée.

## SECTEURS DE POINTE

**Production** Informatique Haute Technologie

C'est tous les mardis \* dans le Monde Initiatives

#### L'esprit de mobilité

Fort des succès mondiaux d'Alcatel dans le réseau numérique GSM, nous renforçons nos équipes de radiocommunications mobiles. Dans le cadre de notre expansion, notre Direction des Opérations et de la Maintenance dont la mission est l'élaboration des offres et l'exécution des contrats recherche pour notre siège situé en région parisienne [92] plusieurs INGENIEURS RADIO CONFIRMES chargés de traiter nos marchés en France et à l'Export:

#### INGENIEUR AVANT-PROJET RADIO

Vous êtes responsable de la partie "radio" des offres techniques dans le cadre des réponses aux appels d'offres. Vous participez

à la présentation du projet au client. Par ailleurs, vous développez et faites évoluer les outils de design des réseaux. (Réf. 2560)

#### INGENIEUR PLANIFICATION RADIO

Responsable des outils de prédiction et de mesure, vous êtes chargé de leur évolution, en liaison avec nos différents centres européens. A la fois homme d'études et de

et assurez la formation de nos équipes opérationnelles. (Réf. 2571)

#### INGENIEUR OPTIMISATION DE RESEAU

Vous définissez et développez les service, puis de la montée en charge des réseaux afin d'optimiser leurs (Réf. 2582) outils et méthodes de réglage. Vous intervenez dans le cadre de la mise en

Ingénieur Télécoms de formation, vous bénéficiez d'une solide expérience (au moins trois ans) en radiocommunications appliquées au déploiement de réseaux de radiotéléphonie (numérique et/ou analogique). Compte tenu de nos contrats à l'export, un bon niveau d'anglais est nécessaire. De courts déplacements sont d'ailleurs à prévoir. Au sein d'une structure matricielle, vous saurez faire apprécier vos qualités personnelles, autant que vos compétences. Votre réussite et la croissance de notre activité sur un marché très porteur sont garants de votre évolution au sein de notre filiale et du groupe Alcatel Alsthom.

#### ALCATEL RADIOTELEPHONE

Pour un entretien avec la société, merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions) à notre Conseil : **PREMIÈRE LIGNE** - 31, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne - Fax : 41 41 00 15.



#### L'esprit de mobilité

Forts des succès mondiaux d'Alcatel dans le réseau numérique GSM, nous renforçons nos équipes radiocommunications mobiles. Nous vous proposons d'intégrer le pôle européen chargé des aspects systèmes de nos infrastructures dans ce domaine.

#### RESPONSABLE EQUIPEMENT HARDWARE

Au sein de notre centre international d'intégration GSM, vous prenez en charge la gestion de l'ensemble de l'équipement matériel de notre plate-forme de tests. A la tête d'une équipe de 7/8 personnes, vous êtes responsable de la mise en place des configurations matériel, des interventions sur les anomalies hardware, du support technique aux utilisateurs ainsi que des achats d'équipements.

Ingénieur électronicien de formation, vous avez 5 à 10 ans d'expérience dans le développement hardware dans un contexte high-tech. Dans des responsabilités de chef de projet, vous avez déjà révélé vos qualités d'organisation et de management d'équipe. Voire maîtrise de l'anglais est un atout indispensable pour intégrer notre environnement interna-tional. Des déplacements en Europe de courte durée sont à prévoir.

#### **INGENIEURS HARDWARE**

Sur notre plate-forme d'intégration GSM, vous participez au sein d'une équipe, à l'installation et à la maintenance de l'équipement hardware. Vous mettez à la disposition des ingénieurs d'intégration les matériels dont ils ont besoin (baies de réseau GSM, analyseurs, bancs de tests, ...) dans les configurations souhaitées. Vous intervenez sur

les problèmes hardware rencontrés au cours

des tests et assurez le support technique aux utilisateurs. Ingénieur électronicien, vous avez environ

3 ans d'expérience en développement hardware pour des produits high-tech. Vous pratiquez l'anglais (contexte international) et vous êtes disponible pour des déplacements en Europe de courte

Tous ces postes sont basés à Colombes (92).

#### ALCATEL RADIOTELEPHONE

La communication au cœur de l'action.

Merci d'adresser lettre de motivation, CV, photo et prétentions en précisant la référence choisie (sur l'enveloppe et la lettre) à : Nicolas PAUQUET Alcatel Radiotéléphone - 32 avenue Kléber - 92707 Colombes Cedex.

<del>an</del>gre lette wildere en in <u>der en grotte den den grotte betalle en de</u>

THE SURVEY OF STREET Application des car en des crange de famentation territor tambanca g a Laguna glatalit St in processus de rez dat -- te SACRES OF COLFERENCE OF CHAPTER Market & Call of the Control grant de bez.co.:: :: MORPHISTIC ET TETA E CE LA Cos des Sciences et de Backward & Ferrors Manage Coremo Con-THE CASE CASE ?

L EN SYSTEMES D'INFORMATIO d'une grande école de S à Cara d'experience profession dies of systems of information. nes um des desselves mais antigentiem de prochesprin et profite : le de lecte au compant des pour implicates. de france et à l'étrages le mais pour diriger des equipes de français le partir de la legale de Gran, primario de la companio de la

4230 No. **Exploit**ation téléphone



## SECTEURS DE POINTE

## UNE REUSSITE INTERNATIONALE

#### 

INTERNET est spécialisée dans la réalisation de systèmes intégrés destinés aux banques et permettant d'assurer en temps réel la gestion de leurs activités sur les différents marchés financiers internationaux.

Le succès de nos logiciels ATLAS et TRANSACT déià installés sur plus de 200 sites nous conduit à renforcer nos équipes notamment dans les grandes villes européennes.

Restez à l'avant-garde des systèmes

Chefs de projets

A l'avant-garde des technologies, le groupe Steria (2 100 personnes,

CA 1 020 MF) a acquis depuis 20 ans un savoir-faire reconnu dans

Au sein de notre branche Banques, vous participerez au

Diplômé d'une école d'ingénieurs, vous avez environ 5 ans

d'expérience, dont 2 ans minimum en tant que chef de projets

Vous maîtrisez les environnements UNIX ou client-serveur et

SGBO/R, et votre expérience sur un projet d'intégration sera

Votre goût du challenge, votre sens du service et votre esprit

d'équipe vous permettront d'être associé à des projets d'envergure

Merci d'adresser votre candidature, sous réf. CP/LM à Ségolène

Gravier, Steria Banques, 147 rue de Courcelles, 75017 Paris.

développement de grands projets en informatique bancaire.

en informatique bancaire

l'ingénierie de systèmes informatiques.

en informatique bancaire.

**CONSULTANTS BANCAIRES** Interlocuteur privilégié de nos clients européens, vous leur apporterez votre savoir-faire et les conseillerez dans l'utilisation de nos logiciels.

Vous avez une solide expérience des marchés financiers et des opérations bancaires dans leur ensemble.

Une pratique des outils informatiques serait vivement souhaitée.

## CONSULTANTS TECHNIQUES

Vous assisterez nos clients dans la mise en place et l'intégration de nos logiciels. De formation supérieure, vous avez au moins deux années d'expérience professionnelle.

Une connaissance des environnements Unix, SQL, Sybase serait appréciée.

IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL

Grande Ville Sud-Est recherche son

Directeur

Commercial

chargé

• du suivi des Grands Comptes

Nationaux et Internationaux

• de l'animation d'une équipe de

20 Technico-Commerciaux

Rattaché à la Direction Générale, il participe à l'élaboration

de la Stratégie du Groupe, à la définition des objectifs et

assure la coordination permanente entre le Client, la R.D. et

Une formation technique de haut niveau, une expérience

d'une dizaine d'années dans les domaines de l'énergie ou

de l'équipement high-tech ainsi que la pratique courante de

psychologue

84000 AVIGNON

l'anglais (+ une autre langue souhaitée) sont impératives.

La rémunération est à la mesure de ces exigences.

Ecrire manuscrit (+ CV + photo) à

L. justet

18, rue des Grottes

Pour ces postes, nous offrons de réelles perspectives de carrière et des salaires directement liés à vos compétences et à votre expérience.

Nous vous proposons de rejoindre une société à vocation internationale et leader

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature en précisant le poste choisi à Marie-Hélène Gigot-Lafond - INTERNET SYSTEMS - 19/29, rue du Capitaine Guynemer - Berkeley Building - 92081 PARIS LA DÉFENSE.

l'engineering.



Filiale d'un groupe de 450 personne (300 MF de CA), notre société (160 personnes, 100 MF de CA) spácialisée dans la conception, l fabrication et la vente de matériel de mesure et de gestion de l'énergiélectrique recherche un Acheteu international.

portefeuille des fournisseurs, vous sere; chargé de négocier les achats de

composants mécaniques principalement

et de gérer les outillages associés. Vous

mettrez en place des relations durables

avec les fournisseurs sélectionnés et

négocierez les marchés et les contratsi

d'approvisionnements auprès

## **ACHETEUR**

INTERNATIONAL

d'interlocuteurs de haut niveau. Ingénieur généraliste disposant d'une formation complémentaire aux achats, vous justifiez d'une expérience significative (au moins 3 ans, dans le domaine des achats industriels.

Autonome et rigoureux, vos capacités relationnelles et votre aptitude à la négociation seront des atouts pour réussir dans cette fonction.

La maîtrise de l'anglais est nécessaire à ce poste, l'allemand est soulaité. Poste basé à Montrouge.

Adresser lettre manuscrite, CV, phota et rémunération actuelle sous réf. 94/02/348 à : ENERLIS - Direction des Ressources Humaines - BP 675

92542 Montrouge cedex.



ENERDIS

#### Responsable d'Affaires / Ingénieurs Chefs de Projet



Spécialisée en ingénierie de systèmes électroniques temp réel et télécoms, Synaptel Ingéniere a su gagner la confiance des plu grands de l'Aéronautique, du Transport, du Médical et des Télécoms.

#### Responsable d'Affaires

évoluant vers un poste de Directeur Technique de vendre des ensembles ou projets auprès d'une clientèle existante ou ielle et d'assurer

le suivi des projets en coordi les Chefs de Projec. Vous iguerez aussi un rôle les équipes commen ologies à mettre en place.

et techniques. Vous serez impliqué dans la démarche qualité et Pour ce faire, vous avez une bonne connaissance des produits du marché. une grande culture générale ainsi reconnues. Vous avez ègalement une grande expérience du chiffrage d'affaires et étes un négociateur

#### Chefs de Projet et Ingénieurs Electroniciens

ayant de 1 à 5 ans d'expérienc et de bonnes connaissances en : · électronique numérique rapie et analogique, microproces bus VME, VXI, assembleur. traitement du signal, processer DSP,
 composants programmables, VFBL, ASIC. - composints progra

Chefs de Projet et Ingénieurs logiciel: temps réel ou Téléoms

ayant de 1 à 5 ans d'expérience e des connaissances dans un ou plusieus des VRTX 32, RTC, iRMX, VME, RNR, TCP/IP, ATM. candidature (lettre manuscrite, CV et photo) à SYNAPTEL Diane TREMBLAY - 13, avenue Moane Saulnier - 78140 VELIZY.



Synaptel Ingénieile

Groupe multinational leader sur son marché recherche pour sa filiale française :

steria 🖐

#### CONTROLEUR DE GESTION

Familier de la comptabilité anglo-saxonne, anglais courant, fort esprit de rigueur, il aime travailler en équipe et sait adapter l'outil informatique. Région parisienne.

#### INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

Région Rhône-Alpes. Possède des connaissances techniques en distribution d'énergie, beaucoup d'agressivité et de ténacité commerciales. Salaire de base, bonus, voiture.

Merci d'adresser vos candidatures (lettre manuscrite, photo, CV) sous réf. MJT à :

ndh conseil 17, place de la Résistance, 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

Vous finirez bien par vous y rendre...

ERICK CHARRIER & BERTRAND JOUSSET



16 RUE BAUDIN 92300 LEVALLOIS-PERRET TEL (11 47 15 26 00

CONSEIL EN COMMUNICATION POUR LES RESSOURCES HUMAINES

# Ingénieur pr conditionnem

Upjohn

Elisabeth Leymarie vous remercie de lui adresser

IPC/LM à Laboratoires Upjohn, BP 606, 27106 Val-de-Rueil Cedex

lettre manuscrite, CV, photo et prétentions sous référence

technique et développement Vous prendrez en charge · la conception, la mise en placa

rrincipaux groupes phar-naceutiques américains reconnu pour la qualité de ses produits, pour-

et le suivi des matières et articles de conditionnement . la détermination des méthodes et équipements de conditionnement (depuis le cahler des charges jusqu'à la réalisation finale). Vous représenterez la filiale

française dans les groupes Interfiliales de standardisation et transferts de productions. Ingénieur emballage et conditionnement ou pharmacien, vous

possédez une première expérience en unité de production pharmaceutique (conditionnement ou fabrication stérile). Vous avez le sens du travail en équipe, maîtrisez parfaitement l'anglais et souhaitez valoriser votre savoir-faire en relevant un nouveau défi

DMINISTRA

1 g 1 g 2 g 2 g 2 g

. Wilder



Piliale de Lyannaise des Eaux-Dumez, le Groupe SITA (18 000 personnes, 40 filiales, 5,3 MM FF de CA) est ménagers et industriels et dans les opérations de propreté urbaine. Il recherche aujourd'hui pour le siège parisien un

# Jeune Informaticien H/F

Rattaché à un Responsable d'Application, vous avez 25/28 ans et êtes au mirrianum fitulaire d'un bac + 4 et d'une ou deux années d'expérience. Vous er a une ou aeux annees d'experience. Yous participez activement au développement des programmes, à l'installation des logiciels dans les tillales du Groupe et à la formation des utilisateurs de ces nouveaux outils. Yous effectuez des missions d'assistance auprès de ces filiales.

Vous savez faire de l'analyse et de la programmation, aimez le contact suivi avec les utilisateurs. Rigoureux, organisé, progmatique, vous êtes aussi diplomate et homme de terrain ; vous rejolgnez une direction en croissance rapide qui saura vous offrir des perspectives concrètes d'évolution. La connaissance de l'enviror 3000 serait un "plus".

Vous souhaitez pleinement vous investir un Groupe de taille internationale reconnu dans les métiers de l'Environnement. Poste à pourvoir immédiatement.

Merci d'envoyer CV, photo et prétentions à Geoffroy Vieljeux Responsable du Recrutement des Cadres Groupe SITA - 7, rue de Logelbach - 75017 PARIS [Fax 42 67 42 75].



Responsables de projets de recherche, vous travaillerez en relation avec les équipes de recherche et développement en France et à l'étranger, avec les autres fonctions de l'entreprise et nos sous-traitants externes. Vous coordonnerez également des projets avec des équipes de recherche academiques.

#### Un microbiologiste

Diplômé d'une thèse ou d'un PhD avec des connaissances particulières en physiologie microbienne, vous evoluerez au sein de l'équipe qui se consacre à la mise au point des ferments pour les aliments de demain. Armé de bases solides en microbiologie générale, biologie molècu-laire et blochimie, une expérience d'environ 5 ans, acquise en centre de recherche industrielle ou dans le public sur des projets appliqués, vous a permis de développer vos compétences dans la caractérisation de micro-organismes, l'étude de leurs activités et leur mise en œuvre industrielle (réf. FBS 1M).

#### Un chimiste analytique

Spécialiste en chimie analytique (thèse ou PhD), vous avez acquis une bonne mairrise des techniques HPLC, CPG et éventuellement spectrométrie de masse, FTIR et RMN au cours d'une expérience d'environ 5 ans, dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou

La maîtrise des outils informatiques et d'analyse de données constitue un atout supplémentaire pour réussir dans ce poste (réf. FBS 2M).

Basés en région parisienne (92). ces deux postes nécessitent une bonne pratique de la langue anglaise. De larges perspectives de carrière sont envisageables au sein du groupe tant en France qu'à l'étranger.

Pour nous rejoindre, vous pouvez adresser votre candidature en précisant la référence du poste choisi. à notre conseil : INFRAPLAN, 83 boulevard Raspail. 75006 Paris.

Cabinet d'Avocats français

recherche un

Futur Associé

en Droit Public

Au sein de l'équipe de Droit Public, vous d'un cabinet ou êtes issu d'une juridiction

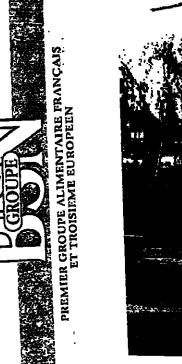

le formidable ination a été 1953, Wright néricain avec ituelle de surprenante e emprunter loute leur . principe 1'aura cessé · le refuser, ≥n dogme. ınk Lloyd

mars 1994 !!

TECTURE

était up ELMANN

çais le fai-

d'école, chemin n déci-

ou le assez ı Pariş on du vuis la Se à ce icain ement

F. E.

Excellent technicien, bon gestionnaire de

clientèle et développeur, votre goût du travail

en équipe et une importante disponibilité vous

permettront de réussir dans une structure

Contactez Christophe Duchatellier au (1)

47.57.24.24 ou adressez lettre manuscrite +

CV + photo + n° de tél + rémunération

actuelle à Michael Page Tax & Legal, 3

boulevard Bineau 92594 Levallois-Perret

Cedex sous réf. CD9832MO.

souple et évolutive.

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER Dépendant du directeur général, il sera chargé, avec une équipe d'une dizaine de personnes : des prévisions financières : élaboration, analyse et contrôle (Budget 100 MF) ;

Michael Page Tax & Legal

Spécialiste en recrulement Juridique et Fiscal

du suivi des développements informatiques.

interviendrez en conseil, rédaction d'actes et

contentieux en droit public pour le compte

d'une clientèle composée de collectivités

Vous partagerez rapidement, si vous vous êtes

imposé, la responsabilité du développement et

du management de l'activité Droit Public du

Agé d'environ 35 ans, de formation juridique

supérieure (3ème cycle, Doctorat, IEP, ENA,

etc...), vous avez acquis une expérience en

droit public d'au moins 5 ans au sein

locales, villes, institutions, etc...

Cabinet.

Agé de 30 à 35 ans, le candidat aura une formation en Ecole de Commerce ou de Gestion et possédera expérience de 5 ans dans un poste similaire, si possible dans un contexte international. L'anglais possible dans un contexte international. L'anglais

Rémunération : 235 KF annuels environ.

ers d'asse de pos direc

Le pacte basé à MARCEILE implique à terme une mobilité en région

75578 Paris Codex 12.

ENNES 60°C.03 .....

----

-0-2:

8 15 15

:FO:OFV-Da

3131350 227

. ರಿಗ್ ರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾ

او د. () خوا

\$77.2385. ±

3" 77273

Synaptel Ingenia

d 04/02/346 à Brens Deith

le d'Affaires / Ingerieurs

erannitione, du Trai

ne de 1 à 5 ans d'aupô

Chefs de Projet

merchie noneige noneige C- 245 95 02 2.705.295 :25:53-

duca no tons locu-s lin-sance ; <u>et de</u>s

--- يا يان داده المان الم

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Le CIRDC.

ce sont des chercheurs

qui mettent en œuvre

créativité et moyens

technologiques puissant

au service de la branche

produits frais de BSN .

Gestion - Finance - Ressources humaines - Juridique

# FILIALE D'UN GRAND GROUPE DE COMMUNICATION

RECHERCHE SON

# CONTRÔLEUR DE GESTION RÉGION

Vous devrez mettre en place, développer et faire évoluer le contrôle de gestion de nos structures régionales. Rattaché au secrétariat général, vous aurez à définir et mettre en place des procédures internes, assurer assistance et formation au personnel local et garantir à la direction générale une remontée fiable, rapide et régulière de l'information.

A 30 ans environ, titulaire d'un DESCF et/ou d'un diplôme d'ESCAE ou assimilé, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins trois années en cabinet d'expertise-comptable exerçant dans le domaine des PME, ou dans une fonction similaire (audit ou contrôle de gestion franchisés, succursales...). Vous avez de solides notions comptables, fiscales et juridiques et manifestez un goût affirmé pour le « terrain » et les relations humaines. Mobilité, autonomie et implication sont les qualités requises pour ce poste, où de très fréquents déplacements en province sont à prévoir. La maîtrise des tableurs (EXCEL) est un atout supplémentaire.

Envoyez lettre de motivation, CV, photo et prétentions, au Monde Publicité nº 8742 - 133, avenue des Champs-Elysées 75409 Paris Cedex 08.

Responsable d'un service Contentieux

Lettre arec CV + phote sent à m, 2025 16L IRCM, 24

des previsions financacres : encouration, analyse et controle (
 du suivi et du contrôle comptable ;
 de l'organisation des procédures de gestion administrative ;
 de la supervision des Services généraux
 de la supervision des Services généraux

recherche

en urgence, pour sa base logistique de Bordeaux, un

Disponionne : au puis tate le 12 juin 1279. Adresser CV et lettre de motivation à MSF Logistique, 14, avenue de l'Argonne, 33700 Mérignac. Disponibilité: au plus tard le 1 juin 1994.

courant, écrit et parlé, est indisper

Filiale (1000 personnes - 1 milliard de F. de CA) du groupe américain Warner Lambert (34000 personnes - 30 milliards de F. de CA), nous développons nos activités tant dans le secteur pharmaceutique que dans celui de la grande consommation (hygiène/soin et confiserie). Nous recherchons notre

## utur Directeur des Affaires Juridiques

Rattaché à l'actuel titulaire du poste auquel vous succéderez après une indispensable période de recouvrement et en lien avec nos conseils extérieurs et les services spécialisés de notre maison-mère, vous prendrez progressivement en charge l'ensemble des dossiers juridiques de notre Société.

Vous apporterez ainsi votre assistance et votre conseil à l'ensemble des divisions, services ou filiales de la société en France. Vous serez amené à intervenir dans des domaines très variés qui nécessiteront une très bonne capacité d'adaptation. Vous interviendrez aussi bien sur des dossiers d'acquisition de sociétés ou de création de filiales communes (joint-ventures) que sur des dossiers relevant

plus classiquement du Droit des Affaires. A 35 ans environ, juriste confirmé, votre formation juridique supérieure (Bac + 5 minimum) orientée droit des affaires (DJCE, DESS,...) et votre solide expérience acquise en cabinet et/ou entreprise multinationale font de

Vous avez une maîtrise courante de l'anglais.

vous un généraliste de haut niveau.

Si une telle opportunité vous intéresse, merci d'adresser votre dossier de candidature lettre manuscrite, CV, photo et rémunération actuelle - sous référence FDJ à René de Calan - 11, avenue Dubonnet 92407 Courbevoie Cedex.

### PARKE-DAVIS

GROUPE **MARNER LAMBERT** De l'être au bien-être



GE Medical Systems

# Compensation and Benefits Manager

General Electric (GE) se situe parali les premiers groupes mondiaux; nos NOTRE SAVOIR-FAIRE EST DOMAINES DE L'INDUSTRIE, DE LA TECHNOLOGIE ET DES SERVICES. LEADER MONDIAL DE L'IMAGERIE MÉDICALE, LA DIVISION GE MEDICAL Systems, possede une gamme complete DE PRODUITS ET SERVICES DÉVELOPPÉS

MEDICALE ET RADIOTHÉRAPIE). LA FILIALE EUROPEENNE GE MEDICAL SYSTEMS-EUROPE PRÉSENTE EN EUROPE AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE (4 300 personnes/CA de plus de I MILLIARD DE POLLARS), RECHERCHE POUR SON SEGE STIVE A BUC (78), UN(E) COMPENSATION AND BENEFITS MANAGER.

Responsable de la coordination des politiques de rémunération et des avantages sociaux de l'entreprise sur l'ensemble de la zone que nous gérons, votre

la responsabilité de l'établissement du budget et du plan salarial de la société,

De formation supérieure (MBA...), après une expérience de 5 ans imum au sein d'un groupe international dans l'élaboration et la mise en place de politiques de rémunérations et d'avantages sociaux, vous maitrisez aussi bien les aspects stratégiques que les problèmes quotidiens de votre

fonction et vous souhaitez européenne à votre carrière. anglais (3' langue appréciée), vous avez une bonne Merci d'adresser votre candidature : lettre manuscrite, CV, photo et

l'enveloppe la référence 4630 à JONCTION, 140 rue Gallieni. 92100 Boulogne, qui transmettra en toute confidentialité.

OUVERTURE D'ESPRIT, ÉNERGIE, RAPIDITE GOÛT DES DÉFIS, TELLES SONT LES QUALITÉS DE NOS COLLABORATEURS.



#### SOCIÉTÉ ANONYME D'AVOCATS SPÉCIALISTES EN DROIT FISCAL

Anciens Conseils Juridiques et Fiscaux

### UN(E) JURISTE **EN DROIT DES AFFAIRES**

Bénéficiant d'une large expérience acquise en Cabinet. il est âgé de 35 ans environ.

Ouel que soit son statut professionnel actuel, ce technicien devra participer activement au développement d'un nouveau département juridique à vocations multiples. A cet effet, il mettra en œuvre une compétence de niveau supérieur et d'excellentes qualités relationnelles.

Devant s'intégrer rapidement dans une équipe de praticiens motivés et dynamiques, avec lesquels il aura par ailleurs à travailler régulièrement, il aura à maîtriser une autonomie qui lui permettra de s'épanouir dans ce poste présentant des perspectives d'évolution intéressantes. De bonnes connaissances en droit fiscal seraient appréciées. Poste en Région parisienne.

Envoyer lettre de motivation manuscrite, C.V. et photo sous référence nº 8745 au Monde Publicité, 133, avenue des Champs-Elysées 75409 Paris Cedex 08.

#### SOCIÉTÉ ANONYME D'AVOCATS SPÉCIALISTES EN DROIT FISCAL

Anciens Conseils Juridiques et Fiscaux

RECHERCHE

#### UN(E) FISCALISTE **DE HAUT NIVEAU**

Bénéficiant déjà d'une solide expérience (Cabinet, Administration ou Entreprise), notamment en matière de vérification de comptabilité, ce technicien, quel que soit son statut professionnel actuel, devra s'intégrer dans une équipe dynamique composée d'avocats installés en Région parisienne. Il assurera les fonctions de conseil auprès d'entreprises de stature nationale, implantées sur tout le territoire métropolitain.

Par nature évolutif, le poste épanouira des prédispositions aux relations humaines.

Envoyer lettre de motivation manuscrite, C.V. et photo sous référence nº 8744 au Monde Publicité, 133, avenue des Champs-Elysées 75409 Paris Cedex 08.

Bordeaux

Nantes

A 30 ans expron vous étes flutaire d'un 3º cycle en droit parégrophique affaires, la connessante de l'angleis serait apprétique. Après luis experience reussie de 3 ans

#### **RESSOURCES HUMAINES** ET DROIT DU TRAVAIL

Engagée dans une stratégie de développement et d'innovation, la Direction des Ressources Humaines d'un des premiers groupes français souhaite renforcer son équipe. Elle recherche

#### UN JEUNE SPÉCIALISTE **DES RELATIONS DU TRAVAIL**

qui participera, au niveau du Siège, à la préparation et à la négociation des accords avec l'ensemble des partenaires sociaux.

Dans le cadre de vos solides études supérieures (Bac + 5) et tout au long d'une expérience de 5 ans au moins dans les Ressources Humaines, vous vous êtes passionne pour le Droit du Travail et les Relations Sociales. Vous en connaissez les exigences et les enjeux. Vous en maîtrisez les aspects réglementaires et relationnels.

À 32-35 ans, vous vous sentez prêt à valoriser votre expérience du "terrain" dans un groupe diversifié et de grande envergure, à exercer un plus large rôle d'assistance et de conseil auprès de dirigeants opérationnels, à donner à votre carrière des perspectives plus ouvertes sur des postes de responsabilité dans tous les domaines des Ressources Humaines.

Merci d'adresser votre candidature, sous la référence M 264 / MO. à notre Conseil, qui vous garantit une absolue discrétion.

MILO R.H. 3, avenue des Ternes 75017 PARIS

#### **JURISTE D'AFFAIRES**

Filiale du groupe ECCO, ECCO SECURITE réalise un CA de 2 milliards de francs et regroupe une cinquantaine de sociétés en France, mais aussi en

Plusieurs dossiers d'acquisition sont étudiés chaque année. Pour renforcer notre service juridique, nous recherchons le responsable qui assurera le secrétariat général d'un certain nombre de nos filiales, le suivi des dossiers des sociétés dans toutes les opérations d'acquisitions et de cessions en France et à l'étranger. Il traitera les questions fiscales s'y rapportant.

De formation juridique supérieure (DEA ou DESS), vous avez acquis au moins 3 ans d'expérience au sein d'un cabinet important dans le domaine du droit des affaires. Votre rigueur est reconnue de tous et votre efficacité vous permettra d'évoluer dans une structure

Reloignez le groupe ECCO, qui peut présenter de réelles possibilités d'évolution. Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.

Si vous êtes intéressé, merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV, photo) sous référence 9415 à notre conseil, qui étudiera votre dossier en toute confidentialité.

118 rue de Tocqueville 75017 PARIS.

CONSCITANT BANGA

LE DEVELOI

# ADMINISTRATION DES ENTREPRISES



**COOP** Market of Ass 🌉 COTTURE (ASSESS)

CO. 2.45

🚧 📆 🚉 📆

Chef de département comptable synthèses nationales analytiques et réglementaires

l'arce Feécem renforce sa Direction des Programmes et des Finances. Joine mission sera d'organiser, produire et contrôler l'ensemble des synthèses analytiques et réglementaires de France Télécom. De tormation ESCAE + DESCF, agé d'environ 30 ans, vous avez déjà dife sonne expérience de la fonction comptable acquise dans une grande entreprise ou dans up cabinet d'audit notamment en compta-bilité analytique et discalité :

Voire espet de synthèse et votre sens de l'organisation vous permettent L'aborder et de traiter les problèmes complexes

Pour ce poste basé à Paris (tour Maine Montparnasse), merci d'adresser notine candidature, sous référence 49252, à Media System, 6 impasse des Deux Bousins, 75849 Paris Cedex 17, qui transmettra.



# Apporter un service juridique à nos sociétés de distribution

#### Jeune juriste



KRONENBOURG, situées à Strasbourg, numéro 1 français sur le marché de la bière, réalisant un CA de 5,7 MdF avec des

implantées : Kronenbourg, 1664, Kanterbrau,

Gold, Tourtel, Chopp, Force 4. Obernai Village.

Le mode de distribution spécifique au marché de la bière implique pour Kronenbourg la gestion de sociétés de distribution, implantées en France, en Allemagne et

Rattaché à un juriste confirmé, vous êtes chargé de mettre en place et de suivre la gestion juridique des sociétés, en vous appuyant sur un logiciel spécifique que vous enrichissez et faites vivre. Conseil auprès de la Direction de la distribution et des différentes sociétés, vous apportez une assistance permanente aux responsables concernés pour tout ce qui touche à la vie juridique de leur société et gérez les dossiers techniques.

Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, complétée par un DJCE, votre première expérience ou vos stages en entreprise vous ont permis de vous familiariser avec le contentieux. Vous maîtrisez bien l'allemand et vous avez une bonne connaissance de la micro-informatique.

Ce poste, basé à Strasbourg, vous permettra d'évoluer dans une équipe très professionnelle et dans un contexte international. La diversité des contacts de votre mission vous ouvrira à terme des opportunités dans d'autres

Merci d'adresser votre candidature sous référence 191M à HM Partenaire, 39 Champs Elysées, 75008 Paris.



Conseil en management auprès de Banques Commerciales

## à réseaux recrute

**CONSULTANT BANQUE** 

A 28/30 ans, diplômé d'une Grande Ecole de Commerce, Bac C et classes préparatoires, vous avez une expérience de 3 à 5 ans en Agence Bancaire Postedie de Gestion ou Auditmen en el 19

Nous intervenons dans les domaines variés du management bancaire, notamment l'Organisation des Agences, la Performance des services du Siège, la Rentabilité, la Réorganisation du Crédit, la Gestion des Ressources Humaines.

Nos collaborateurs sont motivés, ont le goût du contact, de la qualité et du travail bien fait. Ils s'investissent à fond dans les missions que nos clients nous confient. Ils ne craignent pas les déplacements fréquents en province.

Si vous aimez relever les défis, merci d'envoyer lettre manuscrite avec CV à : Mme Eva RAYNAL APPOR S.A. 73. bis rue du Maréchal Foch 78000 Versailles, ou déposer votre candidature par minitel 3617 EUROMES code APPOR.



APPORS.A.

Conseil en Management Bancaire



#### du CONTROLE DE GESTION et de la TRESORERIE

Rattaché directement au Directeur Financier,

- vous animerez et contrôlerez les équipes comptables, contrôle de gestion, consolidation et trésorerie regroupant 8 personnes ;

- vous participerez à la mise en place des financements à court et moyen terme, au montage des crédits export...

Pour ce poste évolutif, nous recherchons un professionnel (30 ans environ) de formation Ingénieur complétée d'un troisième cycle financier ou Grande Ecole de Commerce (HEC, ESSEC, ESCP...). ayant acquis une première expérience de 5 à 6 ans au sein d'une Direction Financière d'une société de services ou de BTP de préférence, de taille moyenne. La maîtrise de la langue anglaise est indispensable.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite. CV et prétentions) sous réf. 60833 (à préciser sur l'enveloppe) à EURO RSCG Carrières - 10, rue du Plâtre - 75004 PARIS qui transmettra. Merci de ne pas téléphoner.

# Directeur Administratif et Financier

Nº2 de nome Brablissement, vous assisserez le Directeur nominment dans le suivi et la gestion des affaires administratives, budgétaires, comptables et financières. En outre, vous assurerez la responsabilité de la gestion des Ressources Humaines et superviserez l'ensemble des moyens généraux et informatiques.

Justifiant d'une expérience confirmée en entreprise ou dans le secteur Public dans des fonctions aussi opérationnelles que diversifiées, vous êtes prêt à assumer des responsabilités et à encadrer des équipes. Agé d'environ 30/35 ans, vous avez une formation initiale de type

gestion ou en administration et disposez d'une expertise complémentaire en droit du travail. Aujourd'hui, ce que vous recherchez d'abord, c'est de valoriser vos

Ecole Supérieure de Commerce ou 3ème cycle, de préférence en

acquis à un niveau proche d'une Direction Générale. A ce noste, ce sont vos qualités d'autonomie, votre capacité de travail, votre rigueur et vos qualités relationnelles qui assureront votre réussite.

Pour ce poste basé à Paris, merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre, CV, photo et rémunération actuelle) sous la référence 421111/LM à CAPT CONSEIL, Agnès ARNOULD-PARMENTIER - 72, rue du Fbg Saint-Honoré 75008 PARIS.

# LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

Marketing et encadrement commercial

Nous sommes une societe de conseil en MANAGEMENT accompagnant les DIRECTIONS de GRANDES ENTREPRISES dans leurs projets de DEVELOPPEMENTau plan Stratégique et Organisationnel, Commercial et de Dynamique des Hommes

#### **CONSULTANTS**

Vous avez entre 28 et 35 ans environ, une formation de Grande Ecole, une ou plusieurs expériences opérationnelles ou de conseil en Commercial, Planification Stratégique, respon-

Yous souhaltez enrichir vos expériences par des interventions dans des domaines variés; prouver et étargir votre capacité d'analyse, de préconisation, de persuasion et de mise en œuvre à haut niveau .

Nous vous offrons cette opportunité.



#### COMMERCIAL GRANDS COMPTES BANQUES

vous develupée et sont du contact vous organisez et contrôlez l'avancement du projet en liaison avec notre avant-vente technique et fonctionnelle. Interlocuteur privilégié des utilisateurs et des DOI, vous proposez la solution la plus adaptée aux besoins et menez la négociation jusqu'à son terme.

A 30/35 ans de formation ESC ou école d'ingénieurs, vous justifiez déjà d'une expérience de la vente de solutions aux banques. Votre expérience des mécanismes de décision, votre connaissance de l'univers bancaire (salles de marchés, commerce international et crédit) et votre capacité à gérer des ventes stratégiques longues et importantes vous poussent à relever un nouveau challenge. Vous êtes autonome, tenace et avez le sens du travail en équipe.

Nous vous offrons le soutien d'une petite équipe soudée au sein d'un groupe international dyna rémunération très motivante, la possibilité de vous développer en fonction de votre potentiel Merci d'adresser lettre, CV, photo et rémunération actuelle à notre Conseil MERCURI URVAL, 95 avenue Victor Hugo, 92563 Rueil Malmaison Cedex, sous la référence 58.0941/LM

Mercuri Urval

# LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHES

## LES INGENIEURS DE L'INNOVATION

**ALTRAN** 

Leader en Ingénierie et Conseil en Hautes Technologies, ALTRAN, 1300 ingénieurs consultants (40 % de croissance de l'effectif en 1 an), est le partenaire privilégié des grands groupes dans la maitrise des techniques de pointes. ALTRAN recrute pour ses activités de conseil aupres de grandes entreprises des secteurs de Hautes Technologies et de la Finance des :

#### 3/5 ANS D'EXPERIENCE Ingénieurs d'affaires

qui prendront en charge le développement de nouveaux marchés.

Vous avez une expérience confirmée dans la vente de services : Conseil. Ingénierie, Prestations intellectuelles.



Vous avez démontré une réelle capacité à développer de nouvelles activités par vos qualités commerciales et votre ténacité.

Nous vous proposons d'évoluer au sein d'une structure souple et performante qui vous permettra de prendre des responsabilités de management de centre de profil autonome.

Pour un premier contact, adresser votre candidature sous la référence (A/03, à Jean-Michel MARTIN ALTRAN - 58 Bd Gouvion St-CYR - 75858 PARIS Cedex 17

- TOULOUSE

## Délégué Export Europe du Nord

Au sein de notre Direction Export Europe, vous prendrez en charge avec un Attaché Commercial et une assistante, notre implantation dans les pays suivants : Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède.

Tout en assurant notre développement dans le codre de notre politique commerciale, vous veillerez au respect de notre image de marque. Responsable du suivi commercial, vous réaliserez la gestion des budgets de ces marchés. Vous prendrez également en charge le suivi des agents locaux et la mise en place de nouvelles trantique de sente.

De formation Ecole de Commerce, vous justifiez d'une expérience de l'export, si possible des produits de luxe. A vos qualités d'animateur et votre capacité d'intégration s'ajoute une grande disponibilité : ce poste exige bien sûr de nombreux déplacements. Vous partez couranment anglais et maîtrisez si possible une autre langue. Une connaissance de l'informatique serait un plus. Dès votre intégration, vous bénéficierez d'une solide formation à nos spécificités.

Merci d'adresser voire dossier de condidature (lettre, CV, rémunération actuelle) à Nadia Rotondo · CHANEL · DGRH · Recrutement Codres · 135, ovenue Charles de Gaulle · 92521 Neutly sur Seine Cedex.

# CHANEL

#### PARIS-BANLIEUE NORD

Filiale d'une importante société anglo-saxonne, nous sommes en pleine expansion sur un marché à fort potentiel, nous offrons une gamme de services logistiques complexes à nos clients, sur la France et sur l'Europe. Dans le cadre de notre expansion un poste est à pourvoir :

Directeur Ventes

Dépendant du Directeur Commercial, vous serez responsable de l'expansion commerciale d'une des divisions de l'entreprise et de l'animation d'une équipe de vente nationale, en collaboration étroite entre les fonctions Marketing et Gestion.

L'accent est particulièrement mis sur l'amélioration de la qualité et sur les résultats de l'équipe de

Directeur des ventes confirmé, vous avez animé une équipe de succès, si possible dans le domaine de la manutention industrielle ou du matériel de stockage. Mais votre personnalité et votre charisme feront la différence. L'anglais sera un atout supplémentaire.

Merci d'adresser votre dossier de candidature sous référence WAS 2971 (CV + prétentions en anglais) à N. SABA - 12, rue Alasseur - Boite 17 - 75015 PARIS ou par Télécopie 1.42,73,28.80.

> Hoggett Bowers EXECUTIVE SEARCH & SELECTION

#### Service Resist RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE MARKETING

Rattaché(e) au directeur commercial, le (la) responsable du marketing a pour mission de :

- Contribuer à la définition de la politique com-
- Créer des outils de gestion et des instruments de mesure adaptés à l'activité.
- Définir et de gérer les moyens à mettre en oeuvre pour recruter et fidéliser les abonnés.
- Proposer une politique de communication et d'en suivre l'exécution.

Ce poste conviendrait à une personne d'environ 30 ans, disposant d'une première expérience professionnelle, ayant un fort potentiel de développement et une bonne connaissance des outils de marketing

La priorité sera donnée à des candidat(e)s capables de faire preuve d'initiative et d'autonomie au sein d'une petite équipe, et de participer à des relations de haut niveau avec les partenaires de l'entre-

Adresser CV, photo et lettre manuscrite à Service Resist, 24, rue des Jeûneurs 75002 Paris.

#### PARIS-BANLIEUE NORD

Filiale d'une importante société anglo-saxonn sommes en pleine expansion sur un marché à fort potentiel, nous offrons une gamme de services logistiques complexes à nos clients, sur la France et sur l'Europe. Dans le cadre de notre expansion un poste est à pourvoir :

> Dépendant de notre Direction Commerciale.

 Mettre en place et assurer des fonctions de marketing afin de soutenir et de maintenir notre
soutenir et de maintenir notre
position de numéro Un au sein de
nes marchés.
Développer et mettre en application de
des stratégies marketing.
Jouer un rôle important au niveau
des études de marchés, du déve-

loppement des nouveaux produits, et

de la communication externe. Entre 28 et 42 ans, diplômé d'une école de commerce, vous maîtrisez l'anglais. Une expérience réussie de la fonction Marketing et Commerciale dans une société prestataire de services, dans un environnement où le développement de nouveaux produits est commandé par un marché concurrentiel ainsi qu'une expérience managériale sont vos atouta pour réussir et évoluer dans notre société.

Merci d'adresser votre dossier de candidature sous référence W 12194 (CV + prétentions en anglais) à N. SABA - 12, rue Alasseur - Boîte 17 - 75015 PARIS ou par Télécopie 1.42.73.28.80.

> Hoggett Bowers EXECUTIVE SEARCH & SELECTION

#### Important promoteur-constructeur, adossé à un puissant groupe financier, recherche pour la région Ouest son

#### **Directeur** des Ventes

#### Nantes

Rattaché au Directeur Général, vous commercialiserez une offre complète, sur l'Ouest de la France, en immobilier résidentiel groupé (maisons et immeubles). Vous animerez une équipe de conseillers commerciaux en accession à la propriété, serez responsable du développement, de la formation, de l'animation et de la motivation de cette équipe et évoluerez rapidement au sein d'un groupe riche d'opportunités multiples.

A 30/35 ans, de formation supérieure, vous avez acquis une solide expérience d'au moins cinq ans en vente et en accession à la propriété dans le secteur de l'immobilier résidentiel

Très dynamique et mobile, vous justifiez idéalement d'une première expérience d'encadrement acquise dans la vente.

Veuillez adresser CV + photo + rémunération actuelle à Antoine Goldschmidt, Michael Page Commercial, 3 bd Bineau 92594 Levallois Perret Cedex, sous réf AG10001MO.

Michael Page Commercial

#### RHONE-ALPES

**FABRICANT FRANÇAIS** DE MATERIEL ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC Dans le cadre de notre expansion rapide, notre Direction Marketing recherche

#### 2 RESPONSABLES DE GAMMES H/F

En liaison étroite avec nos différentes lorces commerciales européennes et nos equipes R et D et industrielles, vous réunissez et synthetisez l'ensemble des informations nécessaires à la définition de nos futurs produits en fonction des attentes consommateurs, opportunités technologiques, études de l'environnement concurrenties et des stratégles commerciales et de communication.

Vous êtes une force concrète de proposition, de suivi de développement et de gestion de nos gammes de produits en cohérence avec la stratégie marchés multinationaux de l'entreprise.

Curieux, vous avez des idées et une aptitude certaine à les concrétiser. Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe et une personnalité

Idéalement titulaire d'une double formation (Ingénieur et Merketing/ Commercial), vous bénéficiez d'une expérience de 8 à 10 ans dans un environnement similaire de produits Grand Public. Vous pratiquez parlaitement l'anglais et si possible une autre langue européenne. Si vous souhaitez participer pleinement à l'essor d'une entreprise de

dimension humaine, nous vous remercions d'adresser vos lettre

manuscrite. CV et photo à notre Conseil :

Cabinet Vitte & Mossan S.A.

ENWICK Distributeur d'équipements d'assemblage et de contrôle de cartes électroniques

FULL ELECTROVERT SVS FOUR PI

- A 28 32 ans, ingénieur diplômé, vous possédez déjà une première expérience dans un service production de cartes électroniques.
- Vous analyserez les besoins de notre clientèle essentiellement constituée de grands comptes, proposerez les solutions techniques appropriées et en assurerez le suivi.
- Parallèlement, vous développerez notre marché en prospectant les PME.
- Pour ce poste basé au siège social de Saint-Ouen la connaissance de l'anglais est nécessaire.

• Salaire : fixe + intéressement.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV et photo à notre conseil OSWALDT ET ASSOCIÉS - 54, rue d'Assas 75006 PARIS, ou saisisses directement votre CV sur

3617 FLASHCV code OSWALDT. Oswaldt & Associés

-----ميرسد 4 v. 🛶 📆 436 25 30

A 44.

**可以可以對於數學數學數學** 1977-1923 被嚴強 

AND BURNE

égation

s de poker te for

s le printemple.
Bien au contre-

inder je bleder garciati dal di pier na marcia

lian. Tembrica

D SSII Je piata

etalent recent.
de 1 JA) kita

es automet pare. se qu CQI III.

aliste de mise.
C'est pour le réaliste lité de l'été de l

Muts est in nt fre fore de

enrichtungen.

que de recor

leurs dem

es postes font rares

ionse reco les seules 200 press and

ippint ----

Soft Area

Table 1 - 2 2 5

732... . ... Military of the 7107 VEV. .....

la tive en la

Villar ...

:::: ·:::

Marine.

73

Pattern drait.

\*\*\* . Ca. . .

dag to

estimate my

1.000

M +: \_\_ .

ರೆಗ್ರಾಪಾಸ್

ಚಿತ್ರವರ್ಷ ಪ್ರಕರ್ತ

**e-B**éatnœiz

والقرائل والزيريسي Marin - V-

was a remark

 $(x_0, x_1, x_2, \dots x_n) \in \mathcal{X}$ 

200

nieux

# LE MONDE DES CADRES

AU CŒUR DE L'ÉCONOMII TOUTEN UNIVERS DE

2 DIRECTEURS **ETABLISSEMENTS TECHNIQUES** & PROFESSIONNELS

Dans le codre de notre groupe d'enseignement technologique et en relation ovec son responsable, vous délinissez la politique et ossurez la mise en œuvra d'un établissement

mise en œuvre d'un établissement technique et d'Industrie de Parts représente, conseille et informe les 270 000 entreprises de Parts, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Dents et du Val de Marne.

Elle participe à Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (2ème cycle ou plus), vous avez une expérience confirmée du monogement d'un organisme de formation (expérience indispensable dans le secteur de la restauration ou métiers de l'olimentation pour le premier poste - [réf. ALMO3400] et diplôme d'ingénieur agronome ou horticale pour le second poste - [réf. ALMO3489]. Elle participe à l'aména l'équipement de Paris et de sa région. Chaque année, 12 000 étudiants et

MÉTIERS

40 000 adultes sidvent

des formations dans ses établissements d'enseignement. De ces multiples activités Pratique d'une langue étrangère souhaitée. au coeur de l'économie métiers qu'elle vous

propose de partager!

Merci d'adresser votre candidature en indiquant la référence choisie à la CCIP

DRH - 8, rue Chateaubriand - 75008 PARIS. découle tout un univers de



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS Au plus près des entreprises .



Finance Bourse Organisation

Nous sommes le plus important cabinet de conseil en organisation uniquement dédié aux établissements financiers (20 MF de CA, 20 consultants).

Pour poursuivre le fort développement de nos activités de conseil en systèmes d'information banque et bourse, nous recherchons des professionnels ayant une expérience réussie de plus de 3 ans au sein de la DOI d'un établissement financier, d'un cabinet de conseil ou d'audit.

# CONSULTANTS

X, Centrale, Télécom, HEC, ESSEC, ESCP

Pour participer à des missions de stratégie informatique au sein des établissements financiers les plus performants, nous recherchons des spécialistes possédant une réelle expérience dans les domaines fonctionnels et techniques suivants :

- étude stratégique et choix de solutions de sous-traitance ou facilities management,
- élaboratoin de schémas directeurs,
- diagnostic et recommandation d'artichecture fonctionelle,
- maîtrise d'ouvrage ou maître d'oeuvre de projets importants,
- choix et mise en place de réseaux et bases de données,
- étude d'amélioration de la productivité et réduction des coûts.

Nous vous ourrons:

une implication sur des missions qui vous permettra d'affirmer rapidement vos capacités techniques, managériales et commerciales.

un environnement stimulant auprès d'associés et de consultants praticiens du conseil issus des plus grandes écoles et spécialisés dans le domaine financier.

Merci d'adresser lettre manuscrite référencée C30, c.v. et prêtentions à Bernard NICOLAS, FBO CONSULTANTS, 15 rue de la Banque, 75002 PARIS.

FBO Consultants, l'alternative en matière de conseil

## Consultant Ressources Humaines

important Groupe français de services, d'envergure internationale, exerçant ses activités dans le domaine de l'environnement.

Dans un contexte très concurrentiel, nous affichons croissance et rentabilité. Ces bons résultats sont dus bien sûr aux techniques que nous maîtrisons, mais aussi et surtout aux femmes et aux hommes de notre Groupe capables de relever les défis du 21ème siècle dans ces métiers d'avenir. Aussi, la fonction Bessources Humaines prend-elle toute son importance... À 30-35 ans environ, vous souhaitez évoluer vers un poste de consultant senior. La perspective de rechercher, choisir et accompagner celles et ceux qui animeront nos multiples activités, et de conseiller les opérationnels en matière de ressources humaines, vous motive tout particulièrement. Diplômé d'Etudes Supérieures (une formation d'ingénieur serait appréciée) et désireux d'accéder à des responsabilités impliquant de solides qualités personnelles : intuition et esprit de décision, capacité d'écoute et d'expression, aisance relationnelle, aptitudes rédactionnelles..., vous avez une bonne faculté de d'adaptation. Ouvert et enthousiaste, vous intégrerez une équipe pour qui efficacité et qualité vont de pair.

Si cette proposition vous intéresse, veuillez envoy candidature, sous la référence 1568.94 M (à préciser sur l'enveloppe,) à notre conseil, Chantal Baudron s.a. 61, boulevard Haussmann - 75008 Paris.

Chantal Baudron, s.a.

Membre de Syntec

Le Groupe Flammarion

RECHERCHE UN

ASSISTANT D'ÉDITION H/F

Au sein du Département Savoir Grand Public, sous la responsabilité de l'éditeur et en relation avec le directeur de collection, vous assurerez le suivi éditorial d'ouvrages de la nouvelle collection "Dominos".

• travail sur le texte et l'iconographie en relation avec l'auteur rédaction des 4º de couvertures et des argumentaires

suivi de la réalisation.

De formation supérieure BAC + 4/5, vous possédez une première expérience dans l'édit similaire, une excellente culture générale, le sens des relations et le goût du travail en équipe.

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions) à : Librairie Ernest FLAMMARION - Direction des Ressources Humaines - 26, rue Racine - 75006 PARIS.

#### Responsable Editorial H/F réf. B/1003/RE

En charge du développement et de la réalisation de la nouvelle collection, vous animez et contrôlez l'équipe de rédacteurs, de

production PAO.

Doté(e) d'une solide formation supérieure, vous avez une bonne pratique du processus éditorial. L'aisance rédactionnelle, la rigueur alliée à la créativité sont vos atouts essentiels.

#### Editeur Assistant H/F réf. B/1003/ED

Vous secondez le responsable éditorial dans l'ensemble de ses tâches : réalisation (préparation des textes, suivi de fabrication), suivi des plannings et des budgets, coordination des rédacteurs De formation supérieure, une première expérience significative dans l'édition, même de courte durée, vous permettra de vous investir dans la création d'un projet d'envergure.

Le projet, actuellement en phase de test, l'environnement de

travail, un fort esprit d'équipe sont mobilisateurs pour des \*18 candidats à bon potentiel, motivés par l'édition.

Le contexte exige une très bonne pratique de l'anglais. Ces postes, basés à Paris, sont dans un premier temps à pourvoir en CDD d'un an mais fortement susceptibles de déboucher sur

Merci d'adresser votre dossier de candidature, en indiquant la référence du poste choisi sur l'enveloppe, à notre Conseil : ORNICAR 92 rue jouffroy d'Abbans - 75017 PARIS.

GROUPE H&C CONSEIL

**POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES:** RADIOSCOPIE D'UNE REPRISE, LE MODÈLE BRITANNIQUE

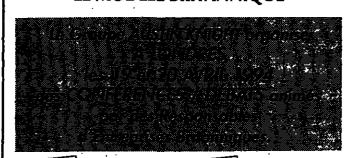

19 avril

20 avril

- De la récession à la reprise
- économique, l'exemple du BTP - Les privatisations et leurs
- conséquences sur la gestion de l'emploi
- Aspects juridiques de la
- gestion du personnel Recrutement et méthodes de sélection
- Politiques salariales en Grande-Bretagne

Pour obtenir de plus amples informations sur ces conférences ou les modalités d'inscription, merci de nous contacter au (1) 48 04 78 78 au télécopier au (1) 48 04 53 78.

Austin **Marknight**  Committee of the Commit

En tant que Cabinet de Recrutement, si nous avons bien résisté à la crise, c'est grâce à notre sérieux, notre tenacité et notre adaptabilité. C'est d'ailleurs pour cela, également, que la qualité de nos prestations est connue et reconnue. Nous recherchons un

## Consultant senior

Homme d'objectifs et de résultats, vous êtes à notre image : autonome, ambitieux et surtout courageux. A 40 ans environ, diplômé de l'enseignement supérieur (de préférence commercial), vous avez, impérativement, exercé de réelles et importantes responsabilités au sein d'une entreprise. Spécialiste des secteurs de la Santé, de l'Agro-alimentaire ou de tout autre secteur

economique, vous êtes aujourd'hui à même de générer dans notre structure un CA annuel (production et commercialisation) de 1,4 MF au minimum. Si vous vous reconnaissez, rencontrons-nous!

Adressez votre dossier de candidature (CV, photo et prétentions) s/réf. 50916 à ML2 Conseil - 16 rue Jacques Dulud - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Sud, plein sud ,...bien passer la Seine.... au sec



Nouvelle Adresse à partir du 21 Mars :

51-59 rue Ledru-Rollin 94200 lvry-sur-Seine Tél. 45 15 23 50 Fax. 45 15 01 56

Francine Air



TIEUS NORD

name to sales threating

See as place of analyter day

trene fo merketing afin do

when tenephone of the man





# Faire route avec nous, le plus court chemin vers la réussite...



Equipementier automobile, spécialiste des intérieurs à vivre où confort, élégance, personnalité et harmonie en font un lieu d'épanouissement.

Venez partager notre volonté de dépasser les frontières et de participer à cette réussite humaine qu'est le développement de nos métiers : la gestion de projets complexes - la conception et la fabrication de produits de technologie avancée - la logistique en flux tendus qui font de notre Société un partenaire des plus grands et des plus prestigieux constructeurs automobiles.

Fondée sur le développement des compétences et des performances de nos collaborateurs, notre gestion des carrières s'inscrit dans une dynamique d'expansion à l'international. Alors, si vous êtes mobile géographiquement, si vous maîtrisez l'anglais et/ou l'allemand, si vous êtes prêt à participer à nos challenges, venez nous rejoindre.

# Roth Freres

Faites nous part de votre candidature en adressant lettre manuscrite, CV. photo et prétentions à notre siège à Strasbourg en précisant les références du poste qui suscite votre intérêt. Nous vous adresserons avec plaisir un dossier détaillé pour vous permettre de mieux nous connaître : M. Rémi BOHNERT - Directeur des Ressources Humaines Société ROTH FRERES - BP 13 - 67023 Strasbourg Cedex 1.

#### ... par la création de postes à Bursa (Turquie)

Notre conquête des marchés internationaux nous a amenés hors de l'Europe et passe aujourd'hui par la Turquie à Bursa ... Venez nous y rejoindre si de langue maternelle turque, vous pratiquez le français et l'anglais.

#### RESPONSABLE ACHATS LOGISTIQUE

Au cœur de l'équipe de Direction, vous apportez votre sevoir-faire pour faire vivre une dynamique de progrès. Manager d'une équipe, vous organisez et supervisez les approvisionnements et la livraison en flux tendus vers le site d'un grand constructeur automobile européen. Rapportant à notre Direction Achats située à Strasbourg, vous négociez les achats de fournitures pour notre usine de sièges complets. (Réf. Bursa RAL/M)

#### CONTRÔLEUR DE GESTION

En relation avec le siège de notre Groupe situé à Strasbourg, et pour lequel vous assurez le reporting, vous ferez vivre le système de contrôle de gestion afin d'apporter une assistance à l'équipe opérationnelle pour améliorer sans cesse la maîtrise des coûts. Vous disposez d'une formation supérieure en gestion et d'une expérience réussie en milieu industriel. (Réf. Bursa CG/M)

#### ... mais aussi à Strasbourg et près de Paris

#### CHEFS DE PROJET Sièges complets

De l'évaluation de la demande client et au-delà du démarrage série, vous assurez la gestion d'un projet appliqué à l'équipement de nouvelles voitures. Manager, vous organisez et dirigez une équipe pluridisciplinaire (Etudes, Achats, Prix, Qualité, Usiae, Méthodes) en concertation avec les responsables de service. Vous pilotez les relations avec un constructeur automobile et les fournisseurs

Ingénieur généraliste, à 30/40 ans, vous avez une expérience de la gestion de projets et/ou une formation complémentaire en gestion confortée par une expérience réussie dans l'industrie de grande série.

La maîtrise de l'anglais est impérative, celle de l'allemand souhaitée. [Réf. Strasbourg CP/M]

#### INGENIEURS ACHATS Sièges complets

Au sein d'une équipe Achats et en collaboration avec elle, vous négociez les contrats de fournitures pour nos usines, suivez les plannings et les budgets pour les produits en cours de développement.

De formation technique, ingénieur ou équivalent, fort d'une expérience significative dans le domaine des achats de fournitures industrielles, vous êtes à l'aise dans les relations d'affaires internationales de haut niveau, compétent dans les négociations d'achat de composants de technologie avencée.

La maîtrise de l'anglais est indispensable, celle de l'allemand souhaitée [Réf. Strasbourg IA/M]

#### ingenieurs commerciaux

Responsable Grands Comptes France, Responsable Grands Comptes Europe, Responsable Suivi de Projet

Responsable Grands Comptes en France comme en Europe, vos missions sont identiques. Anticiper les besoins de nos clients, définir leurs projets, assurer le suivi de la livraison du produit et la qualité du service, telles

sont les missions dont vous aurez la charge en tant qu'interface avec les constructaurs. Votre expérience chez un équipementier, chez un constructeur ou dans la vente de produits techniques auprès de grands comptes sera un atout primordial.

La maîtrise de l'allemand et de l'anglais est impérative pour le poste "Europe" (Réf. Strasbourg ICE/M), celle de l'anglais est souhaitée pour le poste "France" (Réf. Saint Germain en Laye - 78 - ICF/M)

Responsable Suivi de Projet, vous représenterez le service Commercial au sein de nos cellules projets et auprès de nos clients. La maîtrise de l'anglais est souhaitée. (Réf. Saint Germain en Laye - 78 - RSP/M)

#### INGENIEUR SERVICE PRIX

Vous supervisez l'élaboration des prix de revient et présentez des argumentations technico-économiques. Professionnel de la fonction issu de l'industrie de grande série, vous êtes ingénieur mécenicien avec une formetion complémentaire en gestion. Vous maîtrisez l'anglais et pratiquez idéalement l'allemand. (Réf. Strasbourg ISP/M)

#### JEUNE INGENIEUR CHIMISTE

Au sein de notre service Recherche et Développement, vous assurez la mise au point de nouvelles formulations, vous jouez un rôle d'assistance technique pour leur industrialisation et vous participez aux plans de progrès en relation avec les autres services. Si vous n'avez pas l'expérience de notre métier, nous prendrons en charge votre formation à la chimie des polyuréthannes. [Réf. Strasbourg JIC/M]

#### RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

Vous assurez la gestion des problèmes juridiques du Groupe, la rédaction et la surveillance des contrets, le droit des sociétés et l'assistance dans l'ecquisition ou la création de nouvelles sociétés dans un contexte national et/ou international. Vous prenez également en charge le contentieux, la gestion des risques assurance et parc immobilier. Vous serez en relation avec les administrations, les cabinets conseil et les organismes professionnels. Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires, DEA, DESS..., vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans ce domaine, en cabinet ou en entreprise.

Vous maîtrisez l'anglais et avez de bonnes connaissances en allemand. [Réf. Strasbourg RAJ/M]

week to the

5. 5

11.1

4. . .

14 m. .

7000

· ... The state of Contract of

 ${}^{\frac{1}{2}} \mathcal{B}_{(\mathbf{q}_{i})} = {}_{\mathcal{B}_{i}^{\mathbf{q}_{i}}}$ 

· =- .

A Company

Same of the same

The Court

San Day Commence. 

40.00 مهاني تحريدان 37.48

